

Bozerina Binoma 350-



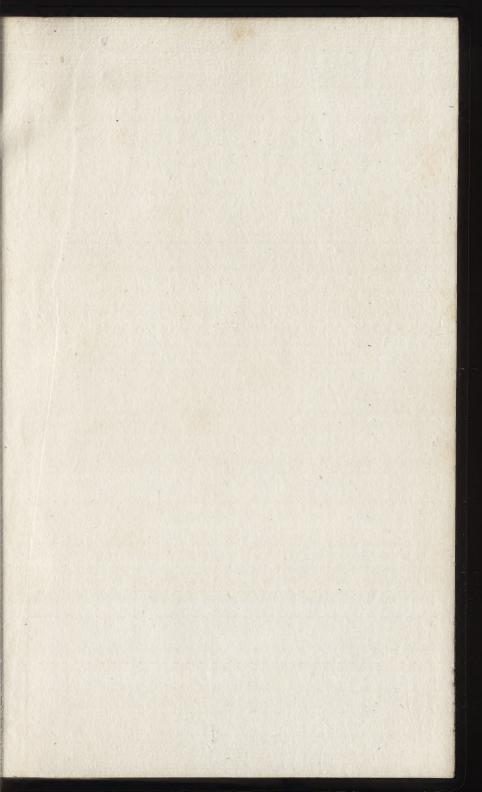



# ŒUVRES

DE

## CRÉBILLON.

TOME PREMIER.

### Pièces contenues dans ce Volume.

CREBIL

Préface.

Éloge de Crébillon.

Ode sur la Mort de Crébillon.

Épître au Roi.

Préface de l'Auteur,

Idoménée, Tragédie.

Atrée & Thyeste, Tragédie.

Électre, Tragédie.





doed mord

E Frequet coulput

# ŒUVRES

COMPLETTES

# DE CRÉBILLON,

NOUVELLE ÉDITION,

Augmentée & ornée de belles Gravures.

TOME PREMIER.



APARIS,

CHEZ LES LIBRAIRES ASSOCIÉS.

1785.

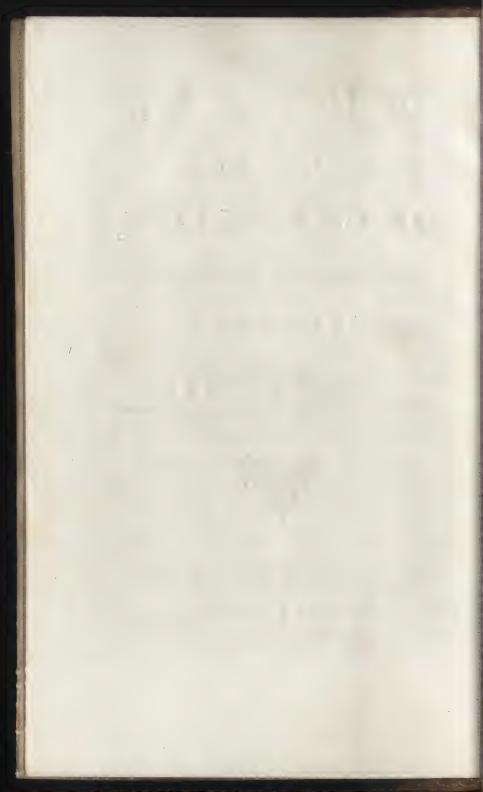

### AVERTISSEMENT.

LA dernière Édition des Œuvres de M. de Crébillon paroissoit ne rien laisser à désirer. On y a inséré le Triumvirat, dernière Tragédie de ce grand Poète, qui n'avoit pas encore été imprimée dans ses Euvres; &, pour rassembler tout ce qui intéresse sa mémoire, on a cru devoir ajouter à la fin du troisième Volume, divers éclaircissemens qui peuvent tenir lieu de Commentaires sur ses Tragédies. Nous en avons fait usage dans cette nouvelle Edition, où l'on verra deux Pièces qui ne sont point dans les précèdentes. La première est une Scène de Catilina que M. de Crébillon en avoit retranchée, mais qui cependant a des beautés. La seconde est une Ode sur son Anniversaire, laquelle nous a aussi paru mériter d'être conservée.

A l'égard de la Vie mise à la tête du premier Volume, elle est de la main d'un

#### AVERTISSEMENT.

homme qui a été à portée de connoître M. de Crébillon, & d'apprécier les talens de cet Auteur que la Nation, malgré les réclamations de l'Envie, continue à placer au nombre de ses quatre grands Tragiques.

Ensin on s'appercevra facilement que nous n'avons rien négligé de ce qui pouvoit donner du prix à cette nouvelle Édition, soit du côté de la partie typographique, soit par les nouvelles recherches que nous avons faites. Outre les deux Pièces dont nous venons de faire mention, elles nous ont procuré des variantes & quelques opuscules très-foibles qui ne nous ont pas semblé dignes d'intéresser des Lecteurs éclairés.

### PRÉFACE.

LE Genre Tragique absorbe, parmi nous, tout autre genre de Littérature; l'éclat qui en résulte éblouït une soule d'aspirans, & dérobe à leur vue les précipices qui environnent cette carrière. De-là tant d'essais prématurés, tant d'essorts impuissans, tant de chûtes réitérées. Il faut l'avouer, la gloire attachée à cette sorte de triomphe est bien propre à faire des ambitieux & des téméraires. Quelques Tragédies d'un ordre supérieur sussissent pour acquérir à leur Auteur le titre de grand-homme; mais quatre ouvrages de cet ordre sont quelquesois le fruit de soixante ans de travaux. Le Théâtre de M. de Crébillon est un exemple, qui appuie ce raisonnement.

Ce célèbre Tragique ne paroît pas avoir eu d'autre ambition, que de sacrifier à Melpomene. Elle eut les prémices de son génie; & depuis elle a occupé tous ses instans. Idoménée sut son coup d'essai. Il annonça dès-lors ce que l'Auteur devoit être un jour. On y respire déjà.

Tome I.

cette sombre terreur qui caractérisa depuis toutes les Tragédies de M. de Crébillon. La description qu'Idoménée fait de la tempête qui occasionna son vœu insensé, est pleine d'énergie, & peut-être trop poétique.

Nous entr'ouvrit cent fois la route des enfers.

Par des vents opposés les vagues ramassées,

De l'abîme profond, jusques au Ciel poussées,

Dans les airs embrâsés agitoient mes vaisseaux,

Aussi prêts d'y périr qu'à fondre sous les eaux.

D'un déluge de feux l'onde comme allumée,

Sembloit rouler sur nous une mer enslammée;

Et Neptune en courroux à tant de malheureux

N'offroit pour tout salut que des rochers affreux.

Sauve des malheureux si voisins du naufrage,
Dieu puissant, m'écriai-je, & rends-nous au rivage.
Le premier des sujets rencontré par son Roi,
A Neptune immolé satisfera pour moi....

Je me fentis glacer en revoyant ces bords.

Je les trouvai déferts, tout avoit fui l'orage.

Un feul homme allarmé parcouroit le rivage;

Il fembloit de fes pleurs mouiller quelques débris;

J'en approche en tremblant... hélas! c'étoit mon fils...

La nécessité d'accomplir ce vœu barbare, est ce qui forme le nœud de la Pièce; mais la rivalité d'Idoménée & de son fils n'ajoûte rien à la force du sujet. Est-il naturel & vraisemblable qu'un Roi déjà vieux parle d'amour à une jeune Princesse dont il a fait mourir le père, tandis que lui-même est obligé de sacrifier son fils pour sauver son peuple? Il est vrai que cette rivalité produit quelques Scènes intéressantes : elle fournit à Idamante un motif de plus pour se tuer lui-même, & c'étoit peut-être la seule manière de dénouer cette Pièce. Car de représenter Idoménée pressant l'accomplissement de son vœu, c'eût été l'avilir. Une telle cruauté n'eût passé que pour foiblesse. Il n'avoit d'autre parti à prendre, que de se dévouer à la place de son fils. La mort de ce fils met fin à sa perplexité;

mais cette mort trop précipitée ne produit que de l'étonnement; & ce sujet, au fond si tragique, n'inspire qu'une pitié momentanée: on cn sort moins ému que surpris. Quant à la versification, elle est plus forte que brillante; mais elle est animée par cette chaleur que la force produit. Ensin il falloit n'être pas un homme ordinaire, & sentir sa force, pour choisir d'abord un sujet aussi difficile à bien traiter. C'est Hercule qui dès son ensance cherche à combattre les lions.

Atrée & Thyeste, Tragédie de la plus grande manière, est tirée en partie de Séneque; mais l'Auteur a bien surpassé son modèle. On voit par la Présace qui précède cette Pièce, qu'elle a essuyé quelques critiques. L'Auteur les combat, sinon avec avantage, du moins avec adresse, & quelquesois avec gaieté. Il s'étonne que, dans un Pays si fertile en époux maltraités, Atrée ait trouvé si peu de partisans. Ce Prince vindicatif se plaint, dans cette Tragédie, d'avoir vu Thyeste lui enlever Ærope à l'autel même

où il venoit de l'épouser. M. de Crébillon s'applaudit encore, dans sa Préface, d'avoir imaginé cet enlèvement subit, & d'avoir par-là mis Atrée dans le cas du Héros de la Coupe enchantée:

L'étoit-il? ne l'étoit-il point?

Quoi qu'il en soit, il étoit résulté des suites de cet enlèvement un fils élevé par les soins d'Aurée: c'est lui qu'il destinoit à remplir sa vengeance. Il veut obliger Plisthène (c'est le nom de ce fils) à immoler son père qu'il ne connoît pas. C'est ici que la Pièce commence. Thyeste & sa fille, jettés dans l'isse d'Eubée par une tempête, ouvrent le second Acte; & les projets qu'ils forment pour échapper aux regards d'Atrée, amènent ce sameux songe de Thyeste.

Près de ces noirs détours que la rive infernale Forme à replis divers dans cette isle fatale, J'ai cru long-temps errer, &c.

Ce morceau est d'une force que rien n'a

peut-être encore surpassé dans notre langue. Il est suivi de la reconnoissance d'Atrée & de Thyeste, tableau terrible, & dont la Scène Françoise offre assez peu d'exemples. La Scène Angloise en offre encore moins qui égalent l'instant où Atrée veut faire boire à Thyeste le fang de son propre fils. On peut même dire que cette situation conduit jusqu'à l'horreur; & c'est manquer le but que de le passer. Malgré ce défaut, quel qu'il soit, on lira toujours cette Pièce avec admiration. Le ton mâle & soutenu qui y règne, sa marche serme & rapide, la nouveauté des pensées, la force de l'expression, tout concourt à placer cette Tragédie au rang des chef-d'œuvres dramatiques. Elle prouve qu'un ouvrage de génie peut quelquefois ne réussir que médiocrement au Théâtre, comme tant d'autres Pièces ont fait voir qu'on pouvoit y être applaudi quelquefois sans aucun effort de génie.

Les meilleurs ouvrages d'un Auteur sont presque toujours voisins de ses premières pro-

ductions. Électre suivit Atrée. Ce sujet, traité par Sophocle, l'a souvent été parmi nous. Dès 1537, Baif prétendoit avoir traduit la Pièce du Poète Grec, ligne pour ligne, vers pour vers, en rimes Françoises. Pradon a fait aussi une Électre à sa manière; & depuis celle de M. de Crébillon, ce sujet a été remanié jusqu'à trois fois: d'abord par Longepierre, en 1719, avec peu de succès; par le Baron de Walef, dont la Pièce n'a pas été jouée; & en dernier lieu par M. de Voltaire, sous le titre d'Oreste. L'Électre de M. de Crébillon n'a point succombé sous les efforts de tant de rivales. Elle reparoît souvent sur la Scène avec la même fierté & les mêmes applaudissemens. Le personnage d'Électre est intéressant; celui d'Oreste, qui s'ignore long-temps lui-même, a dû paroître neuf au Théâtre; celui de Palamède, absolument d'invention, est marqué au coin du génie de l'Auteur. Rien encore de plus touchant que la reconnoissance d'Électre & de son frère, ni de mieux peint que les fureurs de ce dernier. On

reproche à cette Tragédie trop de complication, un amour épisodique, des descriptions qui tiennent de l'Epopée, quelques vers durs, quelques expressions impropres. Il est bien difficile que, parmi tant d'objections, il n'y en ait pas quelques-unes de vraies; mais n'y en eût-il aucune de fausse, il resteroit encore assez de mérite à la Pièce, pour justisser ses admirateurs. Ce mérite, c'est le génie qu'on y découvre, & qui donne du prix aux désauts mêmes.

La nouveauté des situations & des caractères, la force des pensées & de l'expression, placeront dans tous les temps la Tragédie de Rhadamisthe & Zénobie au rang des chef-d'œuvres dramatiques. Elle parut au Théâtre avec un éclat qui ne s'est point démenti, & qui semble s'accroître. Le sujet en est terrible, & traité avec la vigueur qui lui convient. On y trouve encore une reconnoissance, ressource aujour-d'hui fort usée, mais qui ne l'étoit pas tant alors. D'ailleurs, la reconnoissance de Rhadamisshe & de Zénobie est d'une espèce unique:

elle est de plus amenée avec art, & traitée avec chaleur. L'amour d'Arsame est beaucoup plus froid, & moins tragique. Si on en excepte l'aveu qui échappe à Zénobie dans le quatrième Acte, cet amour ne produit aucun effet remarquable. J'ôse croire que, si Zénobie eût encore pu aimer cet époux qui l'avoit poignardée, ce même amour eût pu faire naître de grandes beautés dans le cours de la Pièce. Elles eussent été différentes de celles qui existent; mais je doute qu'elles eussent été inférieures. On a trouvé l'exposition de cette Tragédie un peu obscure, quoique répétée au second Acte. Peut-être aussi le caractère de Rhadamisthe sort-il un peu de la nature. Il est du moins assez rare de voir un amant poignarder ce qu'il aime, uniquement parce qu'il craint d'en être privé. Mais on n'a pas encore prescrit des bornes aux fureurs de l'amour : elles peuvent donc s'étendre aussi loin qu'un Auteur le veut dans un Roman ou dans une Tragédie. Il ne faut pas non plus envisager un personnage magique comme un homme ordinaire. C'est une figure dont les traits doivent être grossis pour être vus de loin.

Le sujet de Sémiramis offroit au génie de M. de Crébillon une carrière aussi vaste que les précédentes: il pouvoit s'y déployer à son gré. Pourquoi donc ne l'a-t-il pas fait? On ne le distingue que par intervalles. Cependant on le reconnoît. Sémiramis conserve ici son vrai caractère, à quelques remords près: ils ne seroient point superflus, s'ils produisoient quelqu'esset digne d'eux. Mais elle n'étousse pas même son amour, après avoir été instruite que c'est son fils qu'elle aime. Il lui échappe, entr'autres, ces quatre vers, qui méritent d'être cités & retenus:

Dangereux Ninias, ne t'avois-je formé Si grand, si généreux, si digne d'être aimé, Que pour me voir moi-même adorer mon ouvrage, Et trahir la Nature, à qui j'en dois l'hommage?

M. de Voltaire, qui a traité le même sujet,

donne aussi des remords à Sémiramis. Ils sont plus multipliés, plus violens, peut-être encore mieux exprimés. Ils rendent cette Reine plus intéressante à nos yeux, mais en mêmetemps plus foible. Dans les deux Pièces, Ninias s'ignore long-temps lui-même, & doit s'ignorer. Il est grand dans l'une & dans l'autre. Le Mage Ofroës de M. de Voltaire, & le Bélus de M. de Crébillon, présentent le même fond de caractère: tous deux veulent venger Ninus; mais le premier comme Ministre des Dieux, & chargé de faire exécuter leurs décrets; le second uniquement parce qu'il hait le crime. Ce dernier intéresseroit plus que l'autre, fi tous deux ne vouloient pas venger un forfait par un crime. M. de Crébillon, que les évènemens terribles n'effraient pas pour l'ordinaire, a toutefois craint de faire périr Sémiramis par les mains de son fils: elle se tue elle-même dans sa Pièce. M. de Voltaire a fait ce que n'avoit osé faire M. de Crébillon; & son dénouement, quoiqu'un peu chargé, l'a emporté sur la simplicité de l'autre. J'ignore aussi pourquoi M. de Crébillon sait descendre Sémiramis du sang des Dieux. On sait qu'elle étoit semme d'un simple Officier de Ninus, avant que d'épouser ce Roi. Bélus, frère de cette Reine, est donc peu sondé à rejetter avec mépris l'alliance d'Agénor, qui n'est pas encore connu pour Ninias. Mais il saut laisser aux Poètes ces sortes de libertés: heureux encore s'ils n'en prennent pas de plus grandes. Un Poète agit comme le Sculpteur d'Horace, qui, du tronc d'un arbre, sait un banc ou un Dieu.

Voici une Tragédie où la seule grandeur d'âme intéresse, & triomphe à la fin; c'est Pyrrhus. M. de Crébillon a sans doute voulu prouver qu'il pouvoit, comme un autre, régner sur la Scène sans l'ensanglanter. Glaucias, Roi d'Illyrie, à qui l'ensance & les jours de Pyrrhus ont été consiés, regarde avec raison ce dépôt comme sacré. Il est prêt à voir périr son propre fils, plutôt que de livrer Pyrrhus à Néoptolème, usurpateur du trône de ce Prince, & meurtrier

de son père. Pyrrhus, qui d'abord se croit fils de Glaucias, ayant découvert le contraire, se livre lui-même. Sa fermeté étonne le Tyran. Il demande grâce à celui qu'il vouloit & ponvoit faire périr. Sa fille, que Pyrrhus aime, est le gage de cette réconciliation. Voici comment Pyrrhus la motive:

Puisqu'un seul repentir peut désarmer les Dieux, Un mortel ne doit pas en exiger plus qu'eux.

Il y a un grand art dans la conduite de cette Tragédie, & beaucoup de noblesse dans les caractères de Glaucias, de Pyrrhus, & même d'Illyrus. Cette Pièce, en un mot, est le triomphe de la vertu. Il semble que l'Auteur ait voulu par elle se disculper d'avoir fait Atrée.

La Tragédie de Xerxès réuffit peu. Ce n'est pas qu'elle ne rensermât beaucoup d'endroits dignes de son Auteur; mais l'excessive crédulité de Xerxès ne devoit pas moins révolter les spectateurs, que l'extrême scélératesse d'Artaban. Tout l'intérêt tombe sur Darius dépouillé de

ses droits par son frère, & accusé d'un parricide par celui-là même qui en est coupable. Artaxerxe, à son tour aussi crédule que Xerxès, ne donne point à Darius le temps de s'expliquer. Il ordonne que le Conseil s'assemble pour juger son frère, tandis que ce frère impute le crime à son accusateur. Il falloit donc juger l'un & l'autre; mais Darius est condamné sans être entendu. Le dénouement qui sauve ce Prince ne me paroît ni sussissamment préparé, ni sussissamment éclairei. Il faut, pour justifier Darius, s'en rapporter à Tissapherne, de même que, pour le croire coupable, il avoit fallu ne consulter qu'Artaban.

Peut-être est-ce à la chûte de Xerxès qu'il faut imputer le silence de plus de trente années, que garda M. de Crébillon. Peut-être aussi ne vouloit-il plus compromettre une gloire si légitimement acquise. Ce ne sut que pour obéir aux ordres du Roi, son auguste bienfaiteur, qu'il consentit à donner au Théâtre la Tragédie de Catilina, commencée depuis tant d'années.

On y retrouve toute l'énergie des autres productions de l'Auteur, & des beautés dans un genre qui leur est étranger. Du reste, il faut l'avouer, le sujet est peu théâtral. M. de Crébillon n'avoit qu'un de ces deux partis à prendre; d'intéresser pour Rome, ou pour Catilina. Mais si l'on ne prend nul intérêt à un scélérat, on n'en prend guères davantage à tout un peuple: une compassion trop divisée s'affoiblit; il lui faut un objet déterminé, dont le péril soit certain, la personne illustre, le caractère vertueux, sans toutesois que cette vertu soit incompatible avec certaine foiblesse. Tout ce que M. de Crébillon pouvoit espérer dans la Tragédie de Catilina, étoit d'occuper l'esprit du spectateur: il y est parvenu; il a donc réuffi. Mais si l'on cherche de la gradation dans cette Tragédie, il faut remonter du cinquième Acte au premier, qui est le plus fort de tous. On a beaucoup applaudi dans le temps au caractète du Grand-Prêtre Probus, & à celui de l'Ambassadeur Gaulois, & non à la

manière dont Cicéron & le Sénat sont avilis. Il le falloit, dira-t-on, pour conserver à Catilina une supériorité nécessaire. Je répondrai qu'il falloit faire choix d'un personnage assez grand, pour paroître tel sans avoir besoin de l'avilissement des autres.

La Tragédie de Catilina est dédiée à une protectrice généreuse, à qui les arts étoient également chers & familiers. « Et qui ne sait pas, » lui dit M. de Crébillon, les soins que vous » avez daigné vous donner pour retirer des té-» nèbres un homme absolument oublié » ? Estce l'Auteur d'Électre & de Rhadamisthe qui parle ? Plus un tel oubli est honteux pour notre siècle, plus la main qui en a retiré un grand-homme en recueille de gloire.

Le dernier Ouvrage de M. de Crébillon est la Tragédie du Triumvirat. Elle est dans le même genre que la précédente, & elle la suivit d'assez près. L'Auteur nous apprend qu'il avoit quatrevingt-un ans lorsqu'il la composa. Cette époque est digne de remarque, & me fournit une raison d'appuyer

d'appuyer un peu plus sur cette Pièce. J'en citerai même quelques morceaux qui prouveront que le grand âge du Poète n'a point glacé sa verve. Il semble au surplus qu'il ait voulu, dans cette Tragédie, réparer la gloire de Cicéron. Il le fait agir & parler avec une grandeur d'âme qu'il n'avoit point manifestée dans Catilina. C'est qu'en effet il fut beaucoup plus grand à sa mort, que dans tout le cours de sa vie; c'est qu'ici le péril le regarde personnellement; que lui seul fixe notre attention; en un mot qu'il réunit le principal intérêt, trop divisé lorsqu'il s'agit du péril de toute une République. Il justifie lui-même, par ces vers, les différens caractères que des circonstances différentes lui firent adopter.

Dans les temps orageux où mon autorité
N'avoir dans le Sénat qu'un pouvoir limité,
Je laissai de Sylla triompher l'infolence.
Le respect sur César m'imposa le silence;
Et ce même César prouve que la douceur
Peut, ainsi que la gloire, habiter un grand cœur.

Tone I.

Quand par des soins prudens j'ai conjuré l'orage, Si l'on m'a reproché de manquer de courage, Les désordres présens, ma mort & mes revers, Vont me justifier aux yeux de l'Univers.

Plus loin il ajoûte & s'écrie, après avoir refusé un asyle:

Dieu puissant des Romains, indomptable Génie, Aujourd'hui Dieu du meurtre & de la tyrannie, Si je ne puis changer tes décrets immortels, Fais-moi du moins mourir au pied de tes autels.

Le caractère d'Octave est supérieurement développé dans cette Tragédie: celui de Tullie nous retrace toute la fermeté, toute la hauteur d'une Romaine. Il n'y a peut-être que son amour pour le faux Clodomir qui étonne, puisqu'elle ne croit voir d'abord dans le fils de Pompée, qu'un chef des Gaulois. Ce Clodomir intéresseroit lui-même davantage, si sa présence amenoit quelqu'évènement remarquable. Mais son rôle se termine par une fuite qui laisse & Tullie & son père au pouvoir de leurs

ennemis. On en peut dire autant de la courte apparition de Lépide. J'ai admiré la réponse que Tullie fait à ce foible Triumvir, prêt à s'échapper de Rome:

Ah! la vertu qui fuit ne vaut pas le courage
Du crime audacieux qui fait braver l'orage.
Que peut craindre un Romain des caprices du fort,
Tant qu'il lui reste un bras pour se donner la mort?
Avez-vous oublié que Rome est votre mère?
Demeurez, imitez l'exemple de mon père,
Et de votre vertu ne nous vantez l'éclat
Qu'après une victoire, ou du moins un combat.
On n'encensa jamais la vertu sugitive,
Et celle d'un Romain doit être plus active.
On ne le reconnoît qu'à son dernier soupir;
Son honneur est de vaincre; & vaincu, de mourir.

J'ajouterai à ce passage le tableau de la proscription où Rome est livrée : c'est Clodomir qui parle:

Un Tribun massacré par ses propre soldats Ne sert que de signal pour d'autres attentats. Un fils, presqu'à mes yeux, vient de livrer son père:
J'ai vu ce même fils égorgé par sa mère.
On ne voit que des corps mutilés & sanglans,
Des esclaves traîner leurs maîtres expirans.
Le carnage assouvi réchausse le carnage.
J'ai vu des furieux dont la haîne & la rage
Se disputoient des cœurs encor tout palpitans.
On diroit à les voir l'un l'autre s'excitans,
Déployer à l'envi leur fureur meurtrière,
Que c'est le dernier jour de la Nature entière.

Il faut avouer que ces traits n'ont rien qui décèle un Poète octogénaire: c'est du moins la vieillesse vigoureuse de Sophocle. Autre point de ressemblance entre le Poète Grec & le Poète François: le premier se plaignoit de l'injustice de son fils; le second de celle de la cabale: &, il faut en convenir, il n'y eut pas moins d'ingratitude dans cette cabale, que dans le sils de Sophocle.

On a joint aux Ouvrages dramatiques de M. de Crébillon, son remerciement à l'Académie: il est en vers; & c'étoit alors une nou-

veauté. C'est une méthode que d'autres ont suivie depuis, & qui ne consiste qu'à répéter en vers, ce qu'on a dit tant de sois en prose.

L'Éloge, aussi en vers, du Maréchal de Villars, sut prononcé à l'Académie par M. de Crébillon, peu de temps après la mort du grand-homme qu'il célèbre. Un tel devoir méritoit d'y passer en usage. Il seroit également digne de l'Académie, de préserver notre langue de toute corruption, & de sauver de grands noms de l'oubli.

La maladie qui arrêta dans sa course un Monarque victorieux, & sembloit vouloir priver la France du meilleur des Rois, sit presque éclorre autant de vers, qu'elle avoit fait verser de larmes & naître de vœux. Tout devint poète lorsqu'on cessa de craindre, comme tout avoit été citoyen lorsqu'on craignoit. M. de Crébillon rappela lui-même tout le seu de ses jeunes années. A peine s'apperçoit-on que le Chantre a deux sois l'âge du Héros.

Tels sont les Ouvrages que renferme la

dernière Édition de ce Poète célèbre. Leur nombre, assez limité, m'a permis une discussion un peu étenduc. Ces observations n'ont point été dictées par aucun desir de diminuer le mérite de ce grand-homme. Il est peu de nos chef-d'œuvres, dans tous les genres, qui ne foient susceptibles d'une critique raisonnable. Ils ont des côtés foibles qu'elle doit désigner, parce qu'ils sont presque toujours les seuls qu'on imite. Loin de chercher à avilir ceux qui cultivent les Lettres avec distinction, je n'aspire qu'à rendre & les Lettres & eux-mêmes respectables. J'abhorre, je méprise encore plus ce ton ridiculement destructeur qui, ennemi des talens reconnus, cherche sur-tout à décourager ceux qui ne font que de naître. Je reviens à M. de Crébillon. Borné, peut-être volontairement, à suivre une seule carrière, il y trouva encore bien des obstacles: Corneille & Racine l'avoient devancé. Ils avoient enlevé tous les suffrages; & c'étoit beaucoup que d'oser suivre leurs traces: mais ce n'étoit point assez pour lui;

il voulut marcher de pair avec eux. Peut-être même agit-il moins par choix que par impulfion. Le génie balance peu; il décide: il projette moins qu'il n'exécute. M. de Crébillon
rappela fur la Scène tout le tragique d'Eschyle,
avec une régularité de plus, qu'Eschyle ne
connut jamais. Son style nerveux n'a ni l'élévation de celui de Corneille, ni l'élégance de
celui de Racine. Il présère les pensées aux images. Ses vers ont plus de force que d'harmonie; & son pinceau mâle ne peint presque
jamais que des objets terribles. En un mot,
son génie nous asservit; mais c'est en tyran, à
force de nous faire trembler, & d'étaler à nos
yeux le carnage & l'horreur



## ÉLOGE

## HISTORIQUE

D E

## M. DE CRÉBILLON.

Prosper Jolyot de Crébillon naquit à Dijon le 13 Février 1674, de Melchior Jolyot, Greffier en Chef de la Chambre des Comptes de cette Ville, & de Géneviève Cagnard, fille d'un Lieutenant-Général de Baunc. C'est donc mal-à-propos que, dans le second volume des Nouvelles Recherches sur la France, on le dit fils d'un Procureur & Notaire de Nuys. Sa famille est noble & ancienne: son titre primordial existe dans le Trésor des Chartes de la Chambre des Comptes de Dijon. On y trouve que, l'an 1442, Philippe-le-Bon ennoblit tout-à-la-sois deux frères Jolyot pour ser-

vices militaires. On ne connoît en Bourgogne d'autre Jolyot, que ceux dont sortoit M. de Crébillon.

On ignore le détail de ses premières années; on sait seulement qu'il fit ses humanités au Collége des Jésuites de Dijon, & son Droit à Besançon. M. l'Abbé d'Olivet racontoit que, parlant avec M. de Crébillon de leurs premières classes, il lui dit que les Jésuites avoient coutume d'exprimer par des épithètes, sur la liste de leurs Écoliers, à côté de chaque nom, leurs bonnes & mauvaises qualités. M. de Crébillon parut curieux de savoir quelles épithètes on lui avoit données. M. l'Abbé d'Olivet lui proposa, pour satisfaire sa curiosité, d'écrire au célèbre P. Oudin à Dijon: M. de Crébillon y consentit. Le P. Oudin consulta les catalogues. Après Prosper Jolyot de Crébillon, il trouva ces mots: Puer ingeniosus, sed insignis nebulo: Enfant plein d'esprit, mais un franc polisson. Le P. Oudin l'écrivit à M. l'Abbé d'Olivet, qui lut la réponse du Jésuite en pleine Académie,

avant que la Séance commençât. M. de Crébillon éclata de rire à la dernière qualification; il étoit enchanté de cette découverte, & la racontoit à tout le monde.

Après ses études de Droit, il sut reçu Avocat au Parlement. Son père qui vouloit lui saire avoir sa Charge, le mit à Paris chez un Procureur, pour y prendre quelque connoissance de la pratique du Barreau. Né avec des passions fort vives, M. de Crébillon n'entra point dans ses vues; & le Procureur étoit l'homme du monde qu'il voyoit le moins. C'étoit cependant un homme d'esprit, fils d'un nommé Prieur, à qui Scarron a adressé un Épître.

Un jour que le hasard les sit trouver ensemble, la conversation tomba sur les Spectacles, qu'ils aimoient beaucoup l'un & l'autre. Par les traits qui échappèrent au jeune-homme, & le génie qu'il développa, le Procureur jugea que la Nature l'avoit disposé au genre Tragique, & lui conscilla d'entreprendre une Tragédie. M. de Crébillon, qui n'avoit d'autres

garants de son talent pour la Poésie, que quelques Chansons qu'il ne prisoit guères, se révolta d'abord contre cette proposition; mais le Procureur vint à bout de le persuader; & le Poète choisit pour son coup d'essai, le sujet de la mort des enfans de Brutus. Il présenta la Pièce aux Comédiens, qui la resusèrent; &, pour ne rien dissimuler, non-seulement elle n'étoit pas bonne, mais quoiqu'on y découvrît assez de talent pour la versification, elle n'annonçoit pas que son Auteur pût devenir un jour un très-grand Poète. Cette Tragédie existoit encore il y a trente ans: le hasard la lui ayant fait rencontrer sous la main, il la brûla.

Désespéré de l'affront qu'il croyoit avoir reçu des Comédiens, M. de Crébillon ne rentra chez son Procureur, que pour se plaindre, & jura de ne faire des vers de sa vie. Prieur essuya d'abord le premier seu; puis aidé de l'impulsion secrette qui portoir ce Poète vers le Théâtre, il le ramena insensiblement à commencer une autre Pièce : ce sut Idoménée, représentée pour la première

fois le 29 Décembre 1705, & reçue assez favorablement. Le dernier Acte cependant ne sut pas goûté à la première représentation; M. de Crébillon en sit un autre, qui sut composé, appris & joué en cinq jours; c'est l'Acte qui est resté.

On ne peut nier que cette Pièce n'eût des beautés, quoiqu'elle ne décelât pas encore l'Auteur d'Atrée ni de Rhadamisthe. Mais M. de Crébillon, en y travaillant, connut son génie, que jusques-là il sembloit avoir ignoré. On se souvient de lui avoir entendu dire qu'en composant la Tragédie d'Idoménée, l'idée lui vint de faire celle d'Atrée, & qu'il sut tenté de quitter l'une pour l'autre.

Il donna Atrée en 1707. Ce sujet est si terrible, & le caractère d'Atrée si sièrement dessiné, que l'on trouva cette Pièce un peu trop tragique. On ne la joue jamais sans voir régner parmi les Spectateurs un certain silence, qui annonce la force de l'impression qu'elle fait sur cux. Malgré toutes les critiques du temps, elle

commença dès-lors la grande célébrité de son Auteur: il sut décidé qu'il avoit un genre à lui; & c'étoit beaucoup sans doute, pour un homme qui venoit après Corneille & Racine.

On croit ne devoir pas omettre que son Procureur, alors sort malade, se sit porter à la première représentation d'Atrée; & que M de Crébillon étant allé le voir dans sa loge, à la sin du Spectacle, Prieur lui dit en l'embrassant: « Je meurs content; je vous ai fait » Poète, & je laisse un homme à la Nation ».

Melchior Jolyot n'étoit pas aussi satisfait que Prieur, de ce que son fils étoit Poète. Dès Idoménée, il en avoit marqué son mécontentement; & le succès d'Atrée ne l'avoit pas ramené sur cet article. Le père & le fils se brouillèrent donc; mais ce qui, selon toute appatence, contribua encore plus à entretenir cette désunion, c'est que Melchior, ayant perdu sa femme, s'étoit remarié; & ce second mariage avoit fort déplu à son fils. D'ailleurs, M. de Crébillon, né avec peu d'ordre dans ses affaires,

& beaucoup de goût pour la dépense, avoit fait en Bourgogne différens voyages très-onéreux à son père: toutes ces causes réunies entretinrent la mésintelligence; & une dernière circonstance acheva de les brouiller. Sans consulter son père, M. de Crébillon venoit de contracter un mariage contre son gré; il avoit épousé Charlotte Péaget, fille d'un Apothicaire de Paris, dont il avoit été vivement épris. Cet amour & la vertu de Charlotte l'emportèrent sur toute autre considération; mais le père, outré de cette alliance, déshérita son fils, qui ne s'en appliqua que plus à la Poésie: il donna Élettre en 1706.

Cette Tragédie, malgré ses critiques & même ses désauts, augmenta la gloire & la célébrité de l'Auteur. Despréaux y blâmoit le double amour d'Oreste & d'Électre: mais ce désaut avoit donné lieu à tant d'intérêt & de chaleur; il avoit produit un si beau caractère ( celui de Palamède), une scène si noble, si pathétique au quatrième Acte, que le Poète le laissa sub-

fister. La rigueur du froid, pendant le grand hiver de l'année 1709, ayant obligé les Comédiens d'interrompre les représentations d'Électre, & de fermer leur Théâtre, ils jouèrent cette Tragédie dans le Foyer, pour M. le Prince de Conti & quantité de Seigneurs qui ne l'avoient pas encore vu représenter.

Sur la fin de l'année 1707, M. de Crébillon perdit son père. Ce dernier, avant que de mourir, avoit révoqué l'exhérédation; mais ce qui restoit sut vendu, ou mis en décret. Pendant le séjour que notre Poète sit alors à Dijon, il composa son Électre. On peut remarquer, à cette occasion, qu'il aimoit beaucoup sa patrie, savoit très-bien le patois Bourguignon, connu par les Noëls de la Monnoie, se plaisoit à le parler, & ne l'a jamais oublié.

La perte de sa fortune ne sut pour lui qu'une raison de plus de chercher des ressources dans ses talens. Il donna Rhadamisthe en 1711. Le caractère singulier du premier personnage de cette Pièce, la noblesse du rôle de Zénobie,

la férocité noble & soutenue du caractère de Pharasmane, la force & la majesté de la plupart des vers, la firent recevoir avec transport. Les Comédiens ayant été forcés de la suspendre, à cause de la mort de Monseigneur, arrivée dans le cours des représentations, cette interruption, contre l'ordinaire, ne sit aucun tort à l'ouvrage: il jouit d'un des succès les plus éclatans & les plus soutenus qu'on cût jamais vus au Théâtre. Le temps n'a rien diminué de cette estime; & l'Auteur n'existant plus, on a lieu de croire qu'on lui rendra encore plus de justice.

Jusques-là les Pièces de M. de Crébillon; ainsi qu'on peut en juger par l'ordre de leurs dates, s'étoient assez rapidement succédées; ce qui prouve une très-grande facilité. Mais ce Poète aimoit le plaisir; & ses succès l'avoient jetté dans le plus grand monde. Il ne pouvoit donc plus donner beaucoup de temps au travail. Ceux qui ont dit que, pour faire des vers, il étoit obligé de fermer ses fenêtres en plein jour,

jour, & d'allumer des bougies, ne l'ont pas connu. Il est vrai que quelquefois, en compofant, il s'agitoit & se promenoit avec vivacité. On raconte que Duvernet, célèbre Anatomiste, logeant au Jardin du Roi, dont M. de Crébillon recherchoit la solitude, lui avoit donné une clef des petits enclos qu'on y voyoit alors. Le Poète travailloit à son Rhadamisthe. Croyant n'être vu de personne, il avoit quitté son habit, &, possédé de sa verve, marchoit à pas inégaux & précipités, & poussoit des cris effroyables. Un Jardinier qui l'observoit, persuadé que cet Auteur, qu'il ne connoissoit pas, étoit ou un insensé, ou un homme chargé de quelque mauvaise affaire, alla sur-le-champ avertir Duvernet. Celui-ci accourut aussi-tôt, & rit beaucoup de la méprise du Jardinier.

Il eût été à désirer, & pour le Public & pour lui-même, que, moins indulgent au feu de son génie, M. de Crébillon eût eu plus de goût pour corriger ses Ouvrages: mais son aversion à cet égard étoit insurmontable; &

presque toutes ses Pièces, & sur-tout ses plus belles Scènes, sont toutes de ce qu'on appelle le premier seu. Né pour les choses de génie, il ne pouvoit plier son esprit au froid de là correction, & se contentoit plus volontiers de ce que la Nature lui offroit sans peine. L'éclatant succès de Rhadamisthe le fit dès-lors nommer, par le Public, avec Corneille & Racine; & cette célébrité lui procura de très-utiles amis. Tel fut, entr'autres, feu M. le Baron Hoguer. Dans le poste qu'il occupoit alors en France, il auroit fait à M. de Crébillon une fortune aussi solide que brillante, si ce grand Poète eut jamais pu songer à l'avenir. Feu Monseigneur le Régent lui-même, qui l'honoroit de sa bonté; Messieurs Pâris, d'autres personnes encore, ont vainement tenté de le rendre heureux de ce côté-là.

La Tragédie de Xerxès parut en 1714, & ne fut jouée qu'une fois. Ce n'étoit pas que M. de Crébillon eût essuyé un de ces échecs humilians qui ne permettent pas à une Pièce de reparoître. Celle-ci fut, par intervalles, fort

applaudie; mais ces applaudissemens tombèrent plus sur certains détails, que sur le fond même de l'Ouvrage. La foiblesse du caractère de Xerxès déplut, & effectivement devoit deplaire: la noire scélératesse d'Artaban, peut être pas assez bien voilée, une fable froide & mal tissue, firent tomber cette Tragédie. Elle porte toutà-la-fois l'empreinte des talens de son Auteur, & du tort que leur faisoit sa négligence. On y trouve cependant des traits de force & de génie, qui n'empêchèrent pas l'Auteur de la retirer sur-le-champ. Les Comédiens voulurent en continuer les représentations, & la firent afficher pour le surlendemain. L'assemblée sut nombreuse; mais M. de Crébillon fut inexorable. Il n'a fait imprimer cette Pièce qu'en même-temps que Catilina, & telle exactement qu'elle avoit paru au Théâtre. Les beautés qu'il y reconnoissoit lui-même auroient, ce semble, dû l'engager à en corriger les défauts dont il convenoit également.

En 1715, l'Auteur d'Électre & de Rhadamisthe

fut pourvu de l'Office de Receveur ancien & mi-triennal des Amendes de la Cour-des-Aides, & en jouit jusqu'en 1721, que cet Office fut supprimé. M. de Crébillon étoit si peu occupé de sa fortune, qu'ayant un récépissé de 57,000 livres, avec lequel cette Charge lui avoit été remboursée, il le garda jusqu'à ce que ces sortes d'effets fussent, pour ainsi dire, comme proscrits; & alors il n'en trouva plus que deux cents pistoles. Ayant gagné au Systême, il lui étoit resté un assez grand nombre de billets; mais également incapable de les garder, ou de s'en faire des rentes, il les fondit peu-à-peu; & rien enfin ne lui resta, ni de son bien de patrimoine, ni de celui qu'il avoit acquis.

Sémiramis parut en 1717. Cette Pièce, mieux conduite que Xerxès, ne fut pas cependant extrêmement goûtée. Ce n'est pas que dans nombre de Scènes, on ne retrouve cette touche forte qui caractérise son Auteur; mais le sujet étoit froid, & susceptible de peu d'intérêt. M.

de Crébillon ne put donc mettre que dans les détails cette chaleur, cette dignité mâle qu'on trouve dans ses autres Ouvrages.

Avant que de composer cette dernière Pièce, le Poète avoit eu l'idée de la Tragédie de Cromwel; mais il n'en a jamais fait que la première Scène, & la harangue de Cromwel, en présentant l'infortuné Charles I au Parlement pour être jugé. Dans la courte Préface que M. de Crébillon a mise à la tête de son Triumvirat, il se plaint avec justice de ce qu'on l'avoit accusé d'avoir fait entrer, dans cette Tragédie, différens morceaux de celle de Cromwel: aucun de ces morceaux ne pouvoit, de quelque façon que ce fût, y être placé. Peu de jours avant sa mort, il les récita à quelques personnes; & comme on désiroit de les écrire sous sa dictée, il remit la chose à une autre fois. Jamais depuis, quelques efforts qu'on ait faits, on n'a pu l'engager à les réciter de nouveau. Heureusement on en a retenu quelques fragmens, qui sont de la plus grande beauté. On

a prétendu que M. le Duc d'Orléans, Régent, avoit défendu à notre Poète de continuer cette Tragédie. N'est-ce pas plutôt la difficulté de mettre sur notre Théâtre un sujet si atroce, qui en a fait abandonner le travail?

Piqué du reproche qu'on lui faisoit de ne pouvoir être que cruel, M. de Crébillon se mit à composer une Pièce où aucun de ses Héros ne mourût: c'est la Tragédie de Pyrrhus, à laquelle il employa plus de cinq années, & qu'il n'auroit peut-être jamais finie, sans M. Pâris l'aîné, à qui depuis il la dédia. Elle parut en 1726, à la rentrée du Théâtre, & sut extrêmement applaudie. A la cruauté près, on y retrouva toujours M. de Crébillon.

Ce fut durant les représentations de cette Pièce, que notre Poète commença son Catilina. Le premier Acte fut fait en moins de six semaines; mais tant de raisons différentes suspendirent depuis le seu de son génie, que la Tragédie ne parut que vingt-deux ans après, c'est-à-dire, à la fin de 1748.

Au mois de Septembre de l'année 1731, M. de Crébillon fut reçu à l'Académie Françoise, à la place de M. de la Faye, & désira de saire en vers son remerciement. Quoique ce sût une chose absolument nouvelle, l'Académie voulut bien y consentir; & son discours sut généralement applaudi. Ensuite le Récipiendaire récita le premier Acte de son Catilina, que l'assemblée écouta avec une sorte de transport. C'étoit un garant assuré de celui que cet Ouvrage produiroit au Théâtre.

En 1735, M. de Crébillon, déja nommé Censeur Royal, le fut aussi pour la Police. M. le Comte de Clermont, Prince aussi connu par son goût pour les Arts & par son humanité, que par l'éclat de sa naissance, lui avoit donné un logement dans le Palais du petit Luxembourg, qu'il occupoit alors. Ce même Prince a daigné, jusqu'aux derniers momens de M. de Crébillon, l'honorer de sa bienveuillance & de ses bienfaits.

Cependant un des plus grands hommes de

la Nation languissoit dans une obscurité peu éloignée de l'indigence. Peut-être étoit-ce de sa faute; car il étoit très-timide, quand il s'agissoit de demander. Sans être né sauvage, ce grand Poète aimoit la folitude; & des goûts assez bisarres la lui rendoient encore plus chère. D'ailleurs, il ne pouvoit pas suivre une affaire, quelque légère qu'elle fût. Avec cette négligence, & une sorte de crainte de se montrer, comment améliorer sa fortune? On l'avoit traîné dans le fond du Marais, où il n'avoit aucune connoissance. Au milieu de l'espèce d'oubli du monde & de lui-même, il travailloit de temps en temps à sa tragédie, mais avec tant d'indifférence, qu'elle n'eût peut-être jamais vu le jour, si Madame la Marquise de Pompadour n'eût entrepris de ranimer une Muse qui paroissoit totalement éteinte. On a connu son goût pour les Arts, & l'éclatante protection qu'elle leur accordoit. Le desir qu'elle marqua à M. de Crébillon de lui voir finir son Catilina, & les encouragemens de toute espèce

qu'elle lui prodigua, le tirerent enfin de sa léthargie. Il se remit à cette Pièce, & retrouva tout son génie. Catilina enfin, mis en état de paroître lorsqu'on ne l'espéroit plus, sut joué avec beaucoup de magnificence, le Roi ayant voulu que tous les habits des Acteurs sussent à ses frais. Sa Majesté avoit donné à M. de Crébillon une pension de cent pistoles sur sa cassette, & une place à sa Bibliothèque; bonheur d'autant plus grand pour un homme de ce caractère, que c'étoit de la main de son Roi, qu'il tenoit toute sa fortune.

Pour peu que l'on connoisse le Théâtre, on conviendra que le sujet de Catilina est un de ceux qui promettent plus qu'ils ne rendent; mais nous n'en devons pas moins avouer que M. de Crébillon l'auroit traité avec plus d'avantage, si le principal objet de cette Pièce eût été Rome mise en danger par la sureur de Catilina, & sauvée par les soins & la vigilance de Cicéron. Mais alors Catilina auroit été nécessairement en sous-ordre; & ce sut à quoi

l'Auteur ne put jamais consentir. Le portrait que Salluste sait de ce sameux scélérat l'avoit gâté. Peut être même M. de Crébillon a-t-il cru que le caractère audacieux de ce sameux conjuré lui sourniroit des traits plus analogues à son génie, plus faits même pour le Théâtre, que le caractère prudent & mesuré du Consul; & cela n'est pas essectivement sans probabilité. Le Sénat, Cicéron, tout, jusqu'au sujet même, sut sacrissé au rôle de Catilina.

Le projet de l'Auteur avoit été de mettre cette Tragédie en sept Actes, ne croyant pas pouvoir lui donner moins d'étendue. Il entroit dans son plan beaucoup plus de discussions politiques, que n'en peut admettre le Théâtre; & il devoit y avoir aussi plus d'action. La Scène du serment sur le sang humain, qui étoit dans son premier plan, & auroit été d'un esset si terrible, sur supprimée; & c'est une perte qu'on ne sauroit trop regretter. Ce n'étoit pas que l'Auteur ne sentit tout ce qu'il en pouvoit tirer; mais pour la placer, il auroit fallu retour-

ner tout son plan; & c'est à quoi il ne put se résoudre.

On n'a guères vu au Théâtre d'assemblée plus nombreuse, & en même temps plus choisie, que celle qui se trouva à la première représentation de cette Tragédie. La grande célébrité de son Auteur, l'idée qu'on s'étoit faite de la Pièce par les fragmens qu'on lui en avoit entendu réciter, le temps qu'il avoit mis à la composer, ou, pour parler plus juste, le temps depuis lequel il la promettoit, l'étonnement de la voir finie, son grand âge, tout fut pour le Public une raison de s'y porter avec la plus grande affluence. Le premier Acte, un des plus beaux qu'il y ait au Théâtre, fut applaudi avec transport. Catilina, accusé par une maitresse fière & jalouse, sembloit annoncer un grand intérêt, dont cette Pièce, du côté de l'amour, ne paroissoit pas susceptible; mais malheureusement M. de Crébillon ne tira pas du caractère de Fulvie, ni de la fituation dans laquelle il l'avoit mise, tout le parti qu'il en pouvoit

tirer. Fulvie disparoît sans aucune bonne raison, pour faire place à des personnages qui, n'étant pas du fond du sujet, n'y peuvent être fort importans. On reprocha aussi à l'Auteur quelques longueurs, qu'on n'y retrouva plus à la feconde représentation. La Pièce alors, malgré ses défauts, jouït d'un plein succès, & fut jouée vingt fois de suite. Elle a depuis été reprise avec les mêmes applaudissemens; & l'on ne craint point de dire qu'elle seroit peut-être la plus belle de toutes celles de notre Poète, s'il y cût mis plus d'action, & que, pour faire de Catilina son principal héros, il n'eût pas dégradé ce même Cicéron, à tous égards fi supérieur à l'homme auquel il est ici subordonné.

Le dialogue de cette Tragédie est presque par-tout d'une extrême simplicité quant à la partie du style, & rempli en même temps des traits les plus forts, & de la plus grande majesté. Probus, parlant à Fulvie, lui adressoit ces vers, que l'Auteur fut obligé de retrancher, de peur de quelque application:

Vous n'aimâtes jamais: votre cœur infolent
Tend bien moins à l'amour, qu'à subjuguer l'amant.
Qu'on vous fasse règner, tout vous paroîtra juste;
Et vous mépriseriez l'amant le plus auguste,
S'il ne facrissoit au pouvoir de vos yeux
Son honneur, son devoir, la justice & les Dieux.

Comme c'étoit à Madame de Pompadour que l'on devoit la Tragédie de Catilina, ce fut fous les mêmes auspices qu'à l'âge de soixante-seize ans M. de Crébillon commença le Triumvirat; âge où les plus grands hommes sont éteints. Il sentoit le tort que dans son Catilina il avoit fait à Cicéron, & vouloit, disoit-il, le réparer. Notre Auteur avoit quatre-vingt-un ans, lorsqu'il donna cette Tragédie. Il n'eut pas d'abord à se louer de l'accueil que lui sit le Public; mais dans la suite it eut lieu d'en être plus content. Ce sujet nous semble du nombre de ceix qui, offrant plus à l'esprit qu'au cœur,

ne peuvent jamais paroître sur la Scène avec un certain éclat.

Quoiqu'on ne trouve point dans cette Pièce toute la chaleur qui règne dans les autres ouvrages du même Poète, & que peut-être ce foit autant la faute du fujet, que celle de l'Auteur, on y reconnoît dans mille endroits la main d'un très-grand maître: & n'est-ce pas un très-grand sujet d'étonnement, que, dans un âge si avancé, on conserve autant de force & de génie qu'en montre encore M. de Crébillon?

Après le Triumvirat, il commença une autre Tragédie toute d'imagination: elle devoit être intitulée Cléomède. L'Auteur n'a point fait de Pièce où les évènemens tragiques foient plus accumulés, qu'ils paroissoient devoir l'être dans celle-ci.. On cût dit qu'en travaillant encore à cet âge, ce grand Poète vouloit se dédommager des années perdues. M. de Crébillon n'a fait que les trois premiers Actes de cette Tragédie, qu'une main infidelle & servile lui a dérobés quelques jours avant sa mort. Ceux à qui l'Au-

teur les avoit communiqués, étoient étonnés de ce que son talent lui fournissoit encore à l'âge de quatre-vingt-cinq ans.

M. de Crébillon avoit une façon singulière de travailler. Jamais il n'a écrit le plan d'aucune de ses Tragédies, si l'on en excepte Xerxès, qui n'est assurément pas la mieux conduite. Son génie ne fouffroit point d'entraves; & plus de méthode l'auroit gêné. Il n'écrivoit même jamais ses Pièces, que lorsqu'il falloit les donner au Théâtre. Quand il présenta aux Comédiens la Tragédie de Catilina, on sait qu'il la leur récita toute de mémoire. Si on lui faisoit quelque critique qu'il crût devoir adopter, l'endroit critiqué s'effaçoit totalement de sa tête; il n'y restoit plus que ce qu'il y avoit substitué. Sa mémoire étoit prodigieuse; jamais il n'avoit rien oublié de ce qu'il avoit appris. Dans ses dernières années même il savoit encore très-bien le Latin, quoique depuis la fortic de ses classes il n'en eût fait que très-peu d'usage. Il connoissoit parfaitement ses Poètes; mais on ne s'en appercevoit que quand il y étoit forcé. Il faisoit grand cas des anciens & spécialement des Grecs, mais sans aucune espèce d'idolâtrie, sachant apprécier ses modèles & ses maîtres. On en a la preuve dans son Éleêtre, dont les beautés sentent la noble simplicicité de l'antique, mais sans affectation, sans une servile imitation. Ce Poète désapprouvoit l'abus que nous faisons de l'amour dans nos Tragédies, & ne l'y trouvoit placé que quand il est la cause, comme dans celles de Racine, de tous les évènemens. M. de Crébillon se reprochoit de n'avoir pas osé bannir cette passion de sa Tragédie d'Atrée. S'il eût pu se résoudre à revenir sur lui-même, il ne l'y auroit pas laissé substité.

L'abondance de ses idées rendant à ce grandhomme celles des autres peu nécessaires, il lisoit peu dans ses dernières années, aimant à s'occuper de ce qu'on appelle châteaux en Espagne. Quelquesois, au-lieu de se perdre dans ses rêveries, il s'amusoit à composer, dans sa tête, des Romans à la saçon de la Calprenede,

dont

dont il estimoit les productions; mais comme il n'écrivoit jamais, il n est rien resté de tout ce que lui offroit alors son imagination.

Depuis plus de cinquante ans, M. de Crébillon s'étoit adonné à fumer du tabac; & la quantité qu'il en fumoit en un jour, paroîtroit incroyable à ceux qui ne l'ont pas connu. Comme il ne pouvoit pas fumer par-tout, il n'alloit volontiers que chez les personnes qui lui accordoient cette liberté; & c'est une des plus fortes raisons qui le faisoient vivre dans la solitude.

M. de Crébillon étoit grand, bien fait, avoit l'air noble, & un très-beau caractère de tête, fur-tout quand il l'avoit nue. C'est ainsi que M. de la Tour l'a peint dans un portrait exposé au Sallon, & sur lequel M. Lemoyne a fait son buste. M. Aved l'avoit déjà peint long-temps auparavant; & c'est, de tous les portraits de ce grand Poète, celui qui doit frapper le plus, parce qu'il le représente tel qu'on le voyoit ordinairement, & que d'ailleurs il est fort ressemblant. Ce portrait a été gravé par le

célèbre Balechou. M. de Crébillon avoit les yeux bleus, grands & pleins de feu. Ses sourcils, quoique blonds, étoient fort marqués. Il les fronçoit volontiers, ce qui lui donnoit quelquefois un air dur. Quoique né impatient, & même un peu colère, il étoit fort doux; & ccux dont il crovoit avoir le plus à se plaindre, rentroient aisément en grâce auprès de lui. Il étoit très-aisé à vivre, trop peut-être sur la fin de sa vie, que le poids des années, le retenant chez lui, l'avoit rendu peu difficile sur le choix de ses sociétés. Avec l'air sérieux, & même mélancolique, il avoit de la gaieté, & se permettoit des propos très-badins, ou quelque chose de plus. Mais il haïssoit l'épigramme; & s'il lui en échappoit quelquesois, elles étoient du ton de son esprit, c'est-à-dire, fortes & nerveuses. Il méprisoit la satyre. « Jugez à quel point elle » est méprisable, (disoit-il à un jeune homme qui étoit venu lui lire un ouvrage de ce genre), » puisque vous y réussissez même à votre âge ». Aussi jamais n'a-t-il écrit contre personne; & on

le savoit si bien, qu'en récitant ce vers, dans son Discours à l'Académie,

Aucun fiel n'a jamais empoisonné ma plume,

le Public, par des applaudissemens réitérés; confirma la justice que se rendoit M. de Crébillon. On n'a connu de lui, dans le genre de la critique, qu'une espèce de Fable en vers Marotiques, contre celles de M. de la Mothe. Cet Ouvrage étoit plein d'imagination, de gaité & de modération. Mais loin de le destiner à l'impression, l'Auteur ne l'a pas seulement achevé. Il n'a composé que très-peu de ces pièces qu'on appelle fugitives. Sa façon de vivre, fort retirée, l'éloignoit encore plus de ces agréables bagatelles, que le genre de son esprit. Il avoit autrefois entrepris un assez grand Ouvrage, intitulé Maximes pour les Rois, qui n'a pas non plus été fini. On n'a retrouvé dans ses papiers, ni cet écrit, ni la Fable sur M. de la Mothe, quoique l'un & l'autre existent vraifemblablement.

M. de Crébillon étoit simple dans ses mœurs. Né sans vanité, il parloit rarement de lui-même, & n'a jamais pu supporter la louange en face. Dans les derniers mois de sa vie, s'étant sait lire ses Ouvrages, il n'en dissimula ni les beautés, ni les désauts, & se jugea ensin aussi impartialement qu'il jugeoit les autres, conservant jusqu'à la fin de sa vie un sentiment & un tact extrêmement sûrs.

Ce grand Poète n'a jamais connu la jalousie, ni fait plus de cabales contre les autres, que de brigues pour lui-même. Le jour de la première représentation de Cavilina, les Comédiens, craignant un Parterre trop nombreux, déterminoient avec lui la quantité de billets que l'on devoit distribuer. Beaucoup de personnes en sollicitoient d'avance. Un homme attaché de très-près par le sang à M. de Crébillon, lui en demanda pour quelques amis. « Morbleu! Monne sieur, lui répondit-il, vous savez bien que je me veux pas que personne se croie dans l'on bligation de m'applaudir! Eh! mon Dieu! lui

» répliqua-t-on, ne craignez rien à cet égard; » ceux pour qui je vous demande des billets, » ne vous en feront pas plus de grâce pour les » tenir de vos mains; je puis vous en répon-» dre. — Puisque cela est, vous en aurez ».

M. de Crébillon ne faisoit jamais de visites, & ne comprenoit pas, disoit-il, comment on pouvoit en faire. Rien non plus n'étoit plus difficile que d'obtenir de lui une réponse, quand on lui écrivoit. Tous les petits devoirs de la fociété lui étoient onéreux; mais il avoit l'équité de ne se pas offenser qu'on s'en dispensat à son égard. La diffipation dans laquelle on l'a vu vivre, sur-tout après le succès de Rhadamisthe; fon filence fur ses propres Ouvrages; fon ton dans le monde, fort éloigné de celui de ses écrits; la jalousie, peut-être, de quelques Auteurs moins accueillis du Public, ont fait dire très-long-temps, qu'il n'étoit que le prête-nom de ses Œuvres. Comme on ne pouvoit les attribuer à aucun Auteur connu, ce fut à un Chartreux qu'on jugea à propos d'en faire les

honneurs; & ce Chartreux, disoit-on, étoit un de ses parens. Ce bruit assurément étoit dénué de vraisemblance. M. de Crébillon ne connoisfoit personne aux Chartreux; & son goût pour la folitude ne l'avoit même pas conduit dans leur jardin trois fois en sa vie. Mais ce grand Poète n'en éprouva pas moins, pendant quelque temps, que les bruits les plus mal fondés, ne manquent jamais d'être accrédités par la méchanceté, & adoptés par la sottise. Quand on le vit rester sur Catilina, on répandit que le Chartreux étoit mort, & que c'étoit la cause du silence de M. de Crébillon. Lorsque cette Tragédie parut, on n'eut pas la hardiesse de ressusciter le défunt; & la Pièce resta à son véritable Auteur. La manière dont il parloit de son Art, dénotoit un très-grand Poète tragique. On venoit quelquefois le consulter sur des Ouvrages de ce genre. Quand le sujet étoit mal choisi, ou déceloit peu de talens, il se contentoit d'exhorter l'Auteur à ne pas entrer dans cette carrière. Dans le cas contraire, loin

de dire simplement son avis, il raisonnoit sur l'Ouvrage, resondoit même tout le plan, & quelquesois le rendoit tel, qu'il eût fallu avoir son génie pour le traiter avec succès. Ce grandhomme s'étoit proposé de donner des réslexions sur la Tragédie; & c'est une perte pour le Public, que ce projet n'ait pas été exécuté. Mais pour cela il auroit fallu écrire; & c'étoit une chose à laquelle on ne pouvoit pas le déterminer.

M. de Crébillon, étant Directeur de l'Académie, cut deux fois l'honneur de haranguer Sa Majesté; la première, le 17 Novembre 1744, après la cruelle maladie qui coûta tant de larmes à la France, & l'autre en 1745. Dans ces deux occasions, il parla au Roi avec une noble assurance; & quelqu'un lui paroissant étonné de ce que la présence du Monarque ne l'avoit point intimidé: "Eh! pourquoi, répondit-il, aurois-" je été embarrassé de parler à un Prince qui » ne peut faire trembler ses Sujets, que de la » crainte de le perdre »? Sa Majesté écouta avec

une extrême bonté, & les deux Discours prononcés devant elle, & les vers qui les suivirent. On trouve toutes ces Pièces dans l'Édition de ses Œuvres faite au Louvre en 1750, pour le prosit de l'Auteur.

Le Roi, sans compter ce bienfait, & d'autres dont on a déjà parlé, faisoit à M. de Crébillon une gratification annuelle de 600 livres, & une pension de 400 livres sur ses Bâtimens. C'étoit pour le dédommager d'un logement qu'on lui avoit donné dans une de ces maisons de la cour du vieux Louvre, abattues depuis pour achever ce superbe Palais. Sa Majesté lui accorda encore une pension de 2000 livres sur le Mercure de France.

M. de Crébillon dormoit peu, & le plus fouvent à l'heure où les autres veillent. Il étoit grand mangeur; mais les alimens les plus fimples, & même les plus groffiers, étoient le plus de fon goût. On ne pouvoit être couché plus durement; en ce point il auroit pu le disputer aux Anachorètes mêmes, & l'emporter

peut-être sur eux. On lui connoissoit autrefois beaucoup d'amour pour les beaux meubles, & sur tout pour la parure: qu'on se rappelle ce couplet de Rousseau:

Quel brillant habit, Crébillon, &c.

A la façon dont on l'a vu à fa mort, on n'auroit pas imaginé qu'il eût jamais attaché un fi grand prix à toutes ces choses.

Tous les malheureux avoient des droits sur son cœur; les bêtes mêmes, sur-tout si elles souffroient, excitoient sa commisération. C'étoit par ce principe, que sa maison étoit remplie de chiens & de chats, dont la figure & les infirmités, prouvoient l'excès de sa compassion.

Vingt ans avant sa mort, M. de Crébillon fut attaqué d'un érésypèle aux jambes. Ce mal ne sut pas regardé comme dangereux, parce qu'il fluoit; mais on avertit le malade de prendre garde que cette humeur ne cessât de couler. Quelquesois il songeoit à l'entretenir; d'autres

fois il v faisoit moins d'attention. Sur la fin de Décembre de l'anné 1761, étant dans une maison d'ami, il tomba dans une espèce de fyncope, qui parut annoncer une dangereuse maladie. En même-temps ses jambes se fermèrent; mais comme cet accident lui étoit déjà arrivé plus d'une fois, & n'avoit rien amené de sinistre, le malade ne crut pas devoir s'en inquiéter, ni changer de régime. Cependant le mal devint grave; & fur la fin de Janvier de l'année 1762, le Curé de Saint Gervais, son Pasteur, le disposa à recevoir les Sacremens. Le 29 du même mois, il recut tout-à-la-fois le Viatique & l'Extrême-Onction. Sa fanté parut alors se raffermir assez pour faire espérer que cette maladie ne seroit pas sa dernière; & peutêtre en effet ne l'eût-elle pas été, si l'on eût pu le résoudre à se ménager. Mais, loin de s'affujettir au régime preserit, il ne changea rien à une manière de vivre dans laquelle une longue habitude l'avoit confirmé, & que la force de son tempérament lui avoit jusques-là fait

soutenir. Enfin, le 12 du mois de Juin 1762, il eut une suppression d'urine, qui fut regardée comme fort dangereuse. Le fils de M. de Crébillon, qui, depuis quelque temps étoit allé loger chez son père, fit avertir le Curé, & le 14 du même mois, le malade fut administré une seconde fois avec beaucoup d'édification. Il envisagea la mort avec une très-grande fermeté, mais sans nulle ostentation de courage. Son état ensuite ne fit plus qu'empirer; & ce grandhomme expira enfin, après une agonie assez douce, le Jeudi 17 Juin, à neuf heures du foir, âgé de près de quatre-vingt-huit ans & demi. Il fut inhumé dans l'Eglise de Saint Gervais sa Paroisse, laissant un fils à qui, sans les bienfaits de Sa Majesté, il n'eût resté exactement que le nom de son père, & sa propre réputation.

On croit ne devoir pas omettre que, le Mardi 16 Juillet, les Comédiens firent célébrer, dans l'Eglise de Saint Jean-de-Latran, un pompeux Service, comme une preuve de leur reconnoissance pour ce grand Poète, & un monument de leur respect pour les Lettres. Ce qu'il y avoit de plus distingué par la naissance, le rang, ou l'amour des Lettres, les Membres des Académies, les Corps Littéraires, tous les Gens de Lettres, ensin les Artistes célèbres, y furent invités par des billets, & s'y rendirent en si grand nombre, qu'à peine l'Eglise pouvoit-elle les contenir. Cependant il n'y ent pas le moindre tumulte, par l'ordre exact qui sut observé, & le sentiment unanime de respect qu'inspiroit à tous les assistants l'objet de cette cérémonie.

Quelque temps après la mort de M. de Crébillon, le Roi ordonna qu'on lui érigeât un Mausolée en marbre; & M. le Marquis de Marigny, Directeur général des Bâtimens, confia ce travail au célèbre M. Lemoyne. L'Eglise de Saint-Gervais, lieu de la sépulture de notre illustre Poète, sut d'abord destinée à recevoir ce monument. On a changé cette destination; & l'on parle de le placer à la Bibliothèque du Roi.

### ODE

Sur la Mort de M. DE CRÉBILLON.

Que vois-je? dans mes sens la crainte est répandue. Est-ce ici le séjour qu'habite la Terreur, Est-ce ici du Néant la demeure fatale?

Quelle nuit infernale

Enveloppe ces lieux des voiles de l'horreur!

La lugubre clarté de cent torches funèbres, Plus trifte mille fois que ces noires ténèbres, Vers un Temple odieux guide mes pas errans. Un marbre ensanglanté couronne ses portiques,

Dont les débris antiques Semblent braver encor les menaces du Temps.

Sur un Autel d'airain, la Mort, la Mort assise, Tient pour sceptre une faulx que la Fureur aiguise: A ses yeux est ouvert le Livre des Destins. De ses arrêts sacrés ministres redoutables, Les Douleurs lamentables Entraînent à ses pieds la foule des Humains.

Et ce fier Potentat, qui, gonflé d'arrogance, Accable l'Univers du poids de sa puissance; Et l'Esclave courbé sous le faix des travaux: Tout est en un instant disparu dans l'abîme; Tout, du Néant victime, Périt également dans le sond des tombeaux.

Les torches à la main, échauffant le carnage,
Bellone sur les morts se frayant un passage,
De rivières de sang inonde les Autels.
L'Amour, qui sous des sleurs masque sa persidie,

D'une main plus hardie, Sacrifie à la Mort des milliers de mortels.

Dans ces funestes lieux, quel vieillard respectable A dévoué le Temps au Trépas indomptable? Le sceptre des beaux-Arts éclate dans sa main; Sa voix rappelle au jour les Monarques célèbres Qui, des séjours funèbres,

S'empressent à l'envi de passer dans son sein.

Maître des passions qui captivent notre âme, Il l'émeut à son gré, l'attendrit ou l'enslamme. Quoi! la Mort a sur lui levé ses bras vengeurs! Cruelle Mort, arrête!... il se débat, il tombe; Et la nuit de la tombe
L'enserme pour toujours, & le cache à nos pleurs.

Dérobez, ô François, vos honteuses allarmes.
Cet instant que le Peuple envisage avec larmes,
Est l'épreuve de l'homme, & l'instant du Héros.
Tant qu'il traîne ici-bas les chaînes de la vie,
Les voiles de l'Envie
Obscurcissent toujours l'éclat de ses travaux.

Mais si-tôt que son âme à ses destins sidelle,
Dépouillant les dehors de sa forme mortelle,
Va boire le nectar dans la coupe des Dieux;
Alors des sentimens le cœur est l'interprète,
Et sa cendre muette
Est même respectable à l'œil de l'envieux.

Immortel Crébillon, les Filles de Mémoire Ont fixé pour jamais les dégrés de ta gloire: Ton nom des plus fameux égale la haureur.

Eh! qui fut mieux que toi, des fils de Melpomène,

Déployer fur la Scène

De forfaits inouïs la surprenante horreur?

Ce monstre au cœur de fer, c'est l'instexible Atrée.
Voyez de quelle main, par le crime assurée,
Il présente à son frère un vâse horrible, affreux.
Tu demandes ton fils, infortuné Thyeste.
O vengeance funeste!

Ton fils est tout entier dans tes flancs malheureux.

Quel fang vient de couler dans les murs de Mycène?
Un couple scélérat, réuni par la haîne,
Dans le sein maternel enfonce le couteau.
Tremblez, fils inhumains; le sousse le Furies;
Dans vos âmes impies,
Du remords dévorant allume le slambeau.

Que les foins d'Isménie (\*) ont à mes yeux de charmes! D'un époux criminel enchaînant les allarmes,

<sup>(\*)</sup> La Tragédie de Rhadamisthe.

De ses cruels malheurs elle adoucit le faix;

Mais les Dieux l'ont marqué du sceau de leur colère,

Et la main de son père,

Par des forfaits plus grands, venge encor ses forfaits.

Ainsi de la terreur, aux humains si fatale,
Tu sais nous faire aimer la pompe sépulchrale;
Avec des flots de sang tu sais couler nos pleurs.
Quoi! (\*) de l'ambition tu sondes les absîmes,
Et la mère des crimes
Te développe aussi ses sombres prosondeurs!

Ce vieillard immortel, dont la main lente & sûre Reproduit à la fois & détruit la Nature, Dans fon rapide vôl redouble tes efforts. Ton esprit, dispensant des torrens de lumière, Au bout de sa carrière, S'élève encor plus haut en ses rares accords.

Je reconnois la voix du Défenseur (\*\*) de Rome; Ce sont-là tous ses traits, l'empreinte du grand-homme:

<sup>(\*)</sup> Celle de Catilina.

<sup>(\*\*)</sup> Le Triumvirat, qu'il fit à l'âge de quatre-vingt-un ans, & qui fut injustement attaqué.

C'est ainsi qu'il tomba sous le coureau sanglant.

Quels cris tumultueux! le poison de l'Envie,

Épandu sur ta vie,

Infecte de tes jours le reste chancelant.

Laissons ce vil Python exhaler ses blasphêmes.

Des criminels humains les murmures extrêmes
Altèrent-ils jamais le front calme des Dieux?

Un transport inconnu m'appelle à l'Empyrée;

De la voûte azurée

Les chemins tout-à-coup sont ouverts à mes yeux.

Quelle Divinité, dans fon orgueil suprême, Empruntant de la Mort l'effrayant diadême, Rassemble à ses côtés la troupe des Malheurs? Son front est obscurci du deuil de la Tristesse;

A ses pieds la Tendresse Grave en lettres de sang ses tragiques douleurs.

Corneille, pour Romain adopté même à Rome; Racine, l'interprète & le peintre de l'homme, Sont, d'un tribut de pleurs, pour encens, honorés: Là, mon divin Héros, guidé par la Mémoire, Sur un rayon de gloire,

Du Sanctuaire auguste occupe les dégrés.

Pardonne, CRÉBILLON, aux efforts de ma lyre,

Si mes fens, transportés par un heureux délire,

Ont retracé ta gloire aux siècles à venir.

Couronne mes accords; & transmets dans mon âme

Cette céleste flamme

Qui fait des noms fameux vivre le fouvenir.



### AUROI.

SIRE,

une grâce si peu méritée, que j'ôse à peine lui offrir l'hommage de ses propres biensaits. Témoin des merveilles de votre règne, je devrois rougir de les avoir si mal célébrées, tandis que Votre Majesté daigne immortaliser mes Ouvrages. Quel bonheur sut égal au mien? J'ai commencé de voir le jour sous l'empire d'un Roi si grand, que, sans son Successeur, il n'auroit jamais eu de rival; j'ai vieilli sous les loix du plus aimable & du meilleur de tous les Rois; j'ai vu

naître, pour ainsi dire, sa gloire; je l'ai vu chaque jour prendre un nouvel éclat; & je la vois ensin consommée par le don d'une paix qui ne peut être envisagée sans admiration, ni oubliée sans ingratitude.

Je suis avec le plus profond respect, & la plus parfaite soumission,

SIRE,

DE VOTRE MAJESTÉ,

Le très-humble, très-obéissant, & très-sidèle sujet & serviteur, Prosper Jolyot de Crebillon,

### PRÉFACE

DE L'AUTEUR.

l'Avois résolu de donner une Dissertation fur la Tragédie; mais depuis quelque temps il a paru un si grand nombre de discours sur cette matière déjà tant rebattue, & presque toujours sans fruit, que j'ai craint de tomber dans des redites. Jamais les Auteurs ne furent mieux instruits des règles & des finesses de l'Art: on en peut juger par leurs Préfaces; il seroit seulement à souhaiter que les Ouvrages qui les occasionnent se ressentissent un peu plus de ces préliminaires si brillans. D'ailleurs que dirois-je à mes contemporains, qu'ils ne sûssent aussi bien que moi? Ceux qui sont doués d'un génie heureux puisent des leçons dans leurs propres talens; ceux qui en sont dénués n'ont besoin que d'un seul précepte, c'est de ne point écrire. On sera peut-être surpris que, dans le cours d'une assez longue vie, je ne me sois point occupé à retoucher mes Ouvrages, sur-tout depuis que le Roi a daigné en ordonner l'impression à son Imprimerie Royale; bienfait qui, en me comblant

de gloire, seroit seul capable de confirmer le Public dans la bienveuillance dont il m'a toujours honoré, & dont il m'a donné des marques si particulières: mais je n'ai jamais eu grande foi aux corrections; la plupartne sont que des fautes nouvelles: lorfqu'on n'est plus dans la chaleur des premières idées, on ne peut trop se défier des secondes. Un autre motif m'a engagé à me laisser tel que j'étois, quand le Public m'a pris sous sa protection. Comme je ne me flatte pas de pouvoir devenir un modèle, mes défauts pourront servir d'instruction. Peut-être qu'en m'examinant de près, mes successeurs seront à leur tour tentés de faire l'examen de leur conscience; ils en sentiront mieux les dangers d'une carrière aussi épineuse que celle du Théâtre, quand ils verront qu'un homme né avec une sorte de talent pour la Tragédie, & éclairé par les Pièces de Corneille & de Racine, n'a pu éviter des écueils que vraisemblablement il devoit avoir apperçus. Je suis d'autant moins excusable que j'ai connu parfaitement les beautés de la Tragédie, & que j'ai, mieux que qui

que ce soit, senti mes défauts. Ai-je atteint ce que j'ai si parfaitement connu? me suis-je corrigé de ce que j'ai si bien senti? Je n'ai pu me garantir d'un vice qui nous est commun à tous, & qui est la véritable source de nos dérèglemens poétiques, je veux dire l'impatience, quelquefois l'entêtement, & encore plus souvent l'orgueil. L'impatience n'est pas tout-à-fait sans fondement; un Auteur qui a fait choix d'un sujet, & qui s'est cru obligé de le communiquer, ainsi que ses idées, craint qu'on ne le lui vole; &, à la honte des Lettres, ces fortes de larcins ne sont que trop familiers, du moins si l'on s'en rapporte à ceux qui revendiquent ce qu'on leur a pris. Mais ces craintes doivent-elles l'emporter sur ce que nous devons au Public, & sur ce que nous nous devons à nous-mêmes, & nous engager à précipiter nos compositions? Il vaut encore micux être pilles que tifflés. Il n'y a pas un défaut dans nos plans dont nous ne soyons frappés les premiers: mais, après les avoir bien discutés, nous ne songeons souvent qu'à nous les justifier, flattés du fol espoir de pouvoir les couvrir si bien, qu'on ne s'en doutera seulement pas. Si des amis clairvoyans nous en font appercevoir, nous répondons avec vivacité, que, pour ôter ce défaut prétendu, il faudroit refondre toute la Pièce; que Corneille & Racine sont pleins de ces fautes. Mais si à la fin on parvient à nous faire ouvrir les yeux, alors, pour concilier le sentiment de nos amis avec notre amour-propre, nous employons plus d'esprit, d'art & de temps pour pallier ce défaut, qu'il ne nous en auroit fallu pour faire deux nouveaux Actes. Une autre erreur, aussi dangereuse pour le moins, c'est de prétendre qu'un défaut qui produit de grandes beautés ne doit pas être compté pour un défaut: je ne l'en trouve, moi, que plus énorme. Dès qu'on est capable d'enfanter de grandes beautés, on ne peut leur donner une source trop pure. Qu'arrive-t-il enfin? les défauts percent, & sont faisis par le Public, à qui rien n'échappe; & on ne manque pas de serécrier contre sa dureté. Nous avons tort: l'indulgence du Public va jusqu'à l'extrême patience; son amour pour les Spectacles lui fait passer bien des choses que nos plus zélés partisans ne nous pardonneroient pas. Si l'on retranchoit de nos Pièces tout ce qu'il y a d'inutile, nous mourrions de frayeur à l'aspect du squelette. Que de dissertations, que de métaphysique sur les effets des passions que leurs seuls mouvemens développeroient de reste, si nous nous attachions purement & simplement à l'action, que nous interrompons sans cesse par des réflexions qui refroidissent également la Pièce, le Spectateur & l'Acteur! A propos de passions, me sera-t-il permis de dire ici deux mots en faveur de l'amour, qu'une morale renouvelée (car elle n'a point le mérite de la nouveauté) veut bannir de la Tragédie? Je ne crains pas qu'on soupçonne de partialité, sur cet article, un homme que l'on n'a point accusé jusqu'ici d'être fort doucereux. Le Poëme Tragique, supposé que je le connoisse bien, est, pour ainsi dire, le rendez-vous de toutes les passions; pourquoi en chasserions-nous l'amour, qui est souvent le mobile de toutes les passions ensemble? Les cœurs nés sans amour sont des êtres de raison; & je ne vois pas en quoi l'amour, nommément dit, peut dégrader l'honnête-homme & le héros. Sophocle & Euripide, dit-on, se sont bien passés de l'amour. C'est un agrément de moins dans leurs ouvrages; ces deux grands-hommes ont travaillé selon le goût de leur siècle; nous nous conformons au goût du nôtre. Voudroit-on nous persuader que Corneille & Racine doivent être moins grands pour nous que Sophocle & Euripide ne le furent pour les Grecs? Qui d'entr'eux doit nous donner le ton? Que l'on blâme les analyses perpétuelles que nous faisons des sentimens amoureux, ces délicatesses, ces recherches puériles qui affadissent le cœur, au-lieu de l'émouvoir, & qui enlaidissent l'amour, loin de l'embellir; je passe condamnation. Un homme d'esprit a dit:

> Ce n'est point l'amour qui nous perd, C'est la manière de le faire.

Parmi nous, c'est la manière de l'employer. Ce n'est pas la faute de l'amour, si nous le metrons toujours à sa toilette: mais que nous le représentions impétueux, violent, injuste, malheureux, capable de nous porter aux plus grands crimes, ou aux actions les plus vertueuses, l'amour alors deviendra la plus grande ressource du Theâtre. J'oserai même soutenir qu'il est dangereux de s'en passer, & que, si on venoit à le supprimer, ce seroit priver la Tragédie de l'objet le plus intéressant, & le plus capable de bien exercer sa morale.

Quant aux brochures que l'on fait courir contre moi, je ne me pique pas d'y répondre. Les critiques les plus envenimées me font encore beaucoup d'honneur. J'en aurois même remercié leurs Auteurs, si j'y avois trouvé des instructions qui pussent m'être de quelqu'utilité: mais franchement je n'y ai entrevu que le dessein de m'humilier ou de me fâcher. Mes censeurs ont manqué leur coup: la critique n'humilie que les orgueilleux, & ne fâche que les sots: j'aurois presqu'osé me slatter de n'être ni l'un ni l'autre.

# I D O M É N É E, TRAGÉDIE,

Représentée, pour la première fois, le 29 Décembre 1703.

Tome I.



### A SON ALTESSE

SÉRÉNISSIME

### MONSEIGNEUR

### LE DUC.

To 1 qui, par mille exploits divers,

Soutiens le poids d'un nom si fameux dans le monde,

Héros, à tes bontés souffre que je réponde, Et reçois l'offre de mes vers.

Je méditois en vain de t'en faire l'hommage, En vain je me l'étois promis;

Jamais ton nom sacré n'eût paré mon Ouvrage,

Si tu ne me l'eusses permis.

Non: quel que soit pour toi le zèle qui me guide,

Quel que fût de mes vers le prix ou le bonheur, GRAND PRINCE, ma Muse timide Ne te les eût offerts que dans le fond du cœur.

Un Auteurvainement, sous le nom de prémices,

Croit son hommage en sûreté:

Dans nos plus humbles sacrifices,

On nous croit sans humilité.

C'est tendre à l'immortalité,

Que de paroître au jour sous de si grands auspices:

C'est rendre ensin mes vers ou suspects ou complices

D'une coupable vanité.

Heureux, que ma Muse indiscrette N'ait point suivi sa folle ardeur,

Et que, prête à livrer le Héros au Poète, Elle ait d'un front modeste épargné la pudeur.

Si, plus que toi peut-être, instruite de ta

Rappelant des périls que tu ne craignis pas, Te les reprochant même au sein de la victoire, Ma Muse t'apprenoit tout ce que sit ton bras...

Non, ne crains point que son audace,

De Stinkerque, ou Nervinde embrassant les exploits,

Fasse résonner une voix

A peine connue au Parnasse.

Mais si du Dieu des vers je me fais avouer,

Si sur moi d'un rayon il répand la lumière,

Je ne rentre dans la carrière

Que pour apprendre à te louer.

JOLYOT DE CRÉBILLON.

#### ACTEURS.

IDOMÉNÉE, Roi de Crète.

IDAMANTE, Fils d'Idoménée.

ÉRIXÈNE, Fille de Mérion, Prince rebelle.

SOPHRONYME, Ministre d'Idoménée.

ÉGÉSIPPE, Officier du Palais.

POLYCLETE, Confident d'Idamante.

ISMÈNE, Confidente d'Erixène.

SUITE DU ROI.

GARDES.

La Scène est à Cydonie, Capitale de la Crète, dans le Palais d'Idoménée.



### JDOMENEE



harither mer



## IDOMÉNÉE, TRAGÉDIE.

### ACTE PREMIER.

### SCÈNE PREMIÈRE.

IDOMÉNÉE, seul.

O U suis-je? quelle horreur m'épouvante & me suit! Quel tremblement, ô ciel! & quelle affreuse nuit! Dieux puissans, épargnez la Crète infortunée.

### SCÈNE I I.

IDOMÉNÉE, SOPHRONYME.

IDOMÉNÉE.

SOPHRONYME, est-ce toi?

SOPHRONYME.

Que vois-je? Idoménée!

Ah! Seigneur, de quel bruit ont retenti ces lieux!

A 4

#### IDOMÉNÉE.

Eh quoi! tant de malheurs n'ont pas lassé les Dieux! Depuis six mois entiers, une fureur commune Agite tour-à-tour Jupiter & Neptune. La foudre est l'astre seul qui nous luit dans les airs: Neptune va bientôt nous couvrir de ses mers. C'en est fait! tout périt; la Crète désolée Semble rentrer au sein de la terre ébranlée. Chaque jour, entouré des plus tristes objets, La mort jusqu'en mes bras moissonne mes sujets. Jupiter, sur moi seul épuise ta vengeance; N'afflige plus des lieux si chers à ton enfance. Mes peuples malheureux n'espèrent plus qu'en toi. Si j'ai pu t'offenser, ne tonne que sur moi. Pour les feuls innocens allumes-tu la foudre? Sur son Trône embrâsé réduis le Prince en poudre, Epargne les sujets : pourquoi les frapper tous? Qui d'eux, ou de leur Roi, mérite ton courroux?

#### SOPHRONYME.

Quoi! toujours de nos maux vous croirez-vous coupable? N'armez-point contre vous une main redoutable. Le Ciel, depuis long-tems déclaré contre nous, Semble, dans sa fureur, ne ménager que vous. Dans les maux redoublés dont la rigueur nous presse, Votre seule pitié, Seigneur, nous intéresse.

#### IDOMÉNÉE.

Les Dieux voudroient en vain ne ménager que moi. Eh! frapper tout son peuple, est-ce épargner un Roi? Hélas! pour me remplir de douleurs & de craintes, Pour accabler mon cœur des plus rudes atteintes, Il suffiroit des cris de tant d'infortunés, Aux maux les plus cruels chaque jour condamnés: Et c'est moi cependant, c'est leur Roi sacrilége, Qui répand dans ces lieux l'horreur qui les affiége. Je ne gémirois point sur leur destin affreux, Si le Ciel étoit juste, autant que rigoureux. Mais ce n'est pas le Ciel, c'est moi qui les foudroie: Juge de quels remords je dois être la proie. Quels regrets, quand je vois mes peuples malheureux Craindre pour moi les maux que j'attire sur eux; Prier que, pour eux seuls le Ciel inexorable, Porte loin de leur Roi le coup qui les accable!

#### SOPHRONYME.

Quoi! Seigneur, vous feriez l'auteur de tant de maux! Et de vous feul la Crète attendroit fon repos! Quoi! des Dieux irrités ce peuple la victime....

#### IDOMÉNÉE.

L'est moins de leur courroux, qu'il ne l'est de mon crime. Cet aveu te surprend. A peine croirois-tu, Sophronyme, à quel point j'ai manqué de vertu; Mais telle est désormais ma triste destinée....

#### SOPHRONYME.

Quel crime a donc commis le sage Idoménée?
Fils de Deucalion, petit-fils de Minos,
Vos vertus ont passé celles de ces Héros:
Nous trouvions tout en vous, un Roi, les Dieux, un père.
Seigneur, par quel malheur, à vous-même contraire,
Avez-vous pu trahir des noms si glorieux?
Qui sit donc succomber votre vertu?

#### IDOMÉNÉE.

Les Dieux.

#### SOPHRONYME.

Quel forfait peut sur vous attirer leur colère?

#### IDOMÉNÉE.

On n'est pas innocent, lorsqu'on peut leur déplaire:
Les Dieux sur mes pareils sont gloire de leurs coups;
D'illustres malheureux honorent leur courroux.
Entre le Ciel & moi, sois juge, Sophronyme:
Il prépara du moins, s'il ne sit pas mon crime.
Par vingt Rois dès long-temps vainement rassemblés,
Les Troyens à la sin se virent accablés;
De leurs bords désolés tout pressoit la retraite:
Ainsi, loin de nos Grecs, je voguai vers la Crète.
Le Prince Mérion, prompt à m'y devancer,
Sur mon trône peut-être auroit pu se placer,
Si mon sils n'eût dompté l'orgueil de ce rebelle.
A Samos, par tes soins, j'en reçus la nouvelle.

Je peindrois mal ici les transports de mon cœur, Lorsque j'appris d'un traître Idamante vainqueur. La gloire de mon fils me causa plus de joie, Que ne firent jamais les dépouilles de Troie. Après dix ans d'absence, empressé de revoir Cet appui de mon trône, & mon unique espoir, A regagner la Crète aussi-tôt je m'apprête, Ignorant le péril qui menaçoit ma tête. Sans que je te rappelle un honteux souvenir, Ni que de nos affronts je t'aille entretenir, Tu sais de quels forfaits ma race s'est noircie. Comme Pasiphaé, Phédre au crime endurcie Ne signalent que trop & Minos & Vénus. Tous nos malheurs enfin te sont assez connus. Né de ce sang fatal, à la Déesse en proie, J'avois encor sur moi la querelle de Troie: Juge de la vengeance, à ce titre odieux. Ce fut peu : de sa haîne elle arma tous les Dieux. La Crète paroissoit, tout flattoit mon envie, Je distinguois déja le port de Cydonie; Mais le Ciel ne m'offroit ces objets ravissans, Que pour rendre toujours mes desirs plus pressans. Une effroyable nuit, sur les eaux répandue, Déroba tout-à-coup ces objets à ma vue; La mort seule y parut.... Le vaste sein des mers Nous entr'ouvrit cent fois la route des enfers. Par des vents opposés les vagues ramassées,

De l'abîme profond jusques au Ciel poussées, Dans les airs embrâsés, agitoient mes vaisseaux, Aussi prêts d'y périr, qu'à fondre sous les eaux. D'un déluge de feux l'onde comme allumée Sembloit rouler sur nous une mer enflammée; Et Neptune en courroux, à tant de malheureux, N'offroit, pour tout salut, que des rochers affreux. Que te dirai-je enfin?... Dans ce péril extrême, Je tremblai, Sophronyme, & tremblai pour moi-même. Pour appaiser les Dieux, je priai... je promis.... Non, je ne promis rien, Dieux cruels! j'en frémis.... Neptune, l'instrument d'une indigne foiblesse, S'empara de mon cœur, & dicta la promesse. S'il n'en eût inspiré le barbare dessein, Non, je n'aurois jamais promis de fang humain. « Sauve des malheureux si voisins du naufrage, » Dieu puissant, m'écriai-je, & rends-nous au rivage. » Le premier des sujets, rencontré par son Roi, » A Neptune immolé fatisfera pour moi ».... Mon sacrilège vœu rendit le calme à l'onde; Mais rien ne put le rendre à ma douleur profonde; Et, l'effroi fuccédant à mes premiers transports, Je me fentis glacer en revoyant ces bords: Je les trouvai déserts, tout avoit sui l'orage. Un feul homme alarmé parcouroit le rivage; Il sembloit de ses pleurs mouiller quelques débris; J'en approche, en tremblant... hélas! c'étoit mon fils.... A ce récit fatal, tu devines le reste. Je demeurai sans force, à cet objet funeste; Et mon malheureux fils eut le temps de voler Dans les bras du cruel qui devoit l'immoler.

#### SOPHRONYME.

Ai-je bien entendu ? Quelle horrible promesse ! Ah! père infortuné!

#### IDOMÉNÉE.

Rebelle à ma tendresse,

Je fus près d'obéir; mais Idamante enfin
Mit mon ame au-dessus des Dieux & du Destin;
Je n'envisageai plus le vœu, ni la tempête;
Je baignai de mes pleurs une si chère tête.
Le Ciel voulut en vain me rendre furieux,
La Nature, à son tour, sit taire tous les Dieux.
Sophronyme, qui veut, peut braver leur puissance;
Mais ne peut pas, qui veut, éviter leur vengeance.
A-peine de la Crète eus-je touché les bords,
Que je la vis remplir de mourans & de morts.
En vain j'adresse au Ciel une plainte importune,
J'ai trouvé tous les Dieux du parti de Neptune.

#### SOPHRONYME.

Qu'espérez-vous des Dieux, en leur manquant de soi?

#### I D O M É N É E.

Que du moins leur courroux n'accablera que moi;

Que le Ciel, fatigué d'une injuste vengeance, Plus équitable enfin, punira qui l'offense; Que je ne verrai point la colère des Dieux S'immoler par mes mains un sang si précieux.

#### SOPHRONY ME.

Seigneur, à ce dessein vous mettez un obstacle : Pourquoi par Egésippe interroger l'Oracle ? Vos peuples, informés du sort de votre sils, Voudront de leur salut que son sang soit le prix.

#### IDOMÉNÉE.

Que le Ciel, que la Crète à l'envi le demandent, N'attends point que mes mains à leur gré le répandent. J'interroge les Dieux! ce n'est pas sans frayeur; L'Oracle est trop écrit dans le sond de mon cœur. J'interroge les Dieux! que veux-tu que je fasse? Pouvois-je à mes sujets resuser cette grâce? Un peuple infortuné m'en presse par ses cris; J'ai résisté long-temps, à la sin j'y souscris. Tu vois trop à quel prix il faut le satisfaire. Ne puis-je être son Roi qu'en cessant d'être père? Mais pourquoi m'allarmer? Les Dieux pourroient parler! Non, les Dieux sur ce point n'ont rien à révéler. Que le Ciel parle, ou non, sur ce cruel mystère, Ne puis-je pas sorcer Égésippe à se taire?

#### S O P H R O N Ý M E. Il se tairoit en vain; par le Ciel irrité,

Son silence, Seigneur, sera-t-il imité?

A se taire long-temps pourrez-vous le contraindre?

Que je prévois de maux! Que vous êtes à plaindre!

#### IDOMÉNÉE.

Tu me plains: mais, malgré ta sincère amitié, Tu n'auras pas toujours cette même pitié, Quand tu fauras les maux dont le destin m'accable, Et que l'amour a part à mon fort déplorable.... Je vois, à ce nom seul, ta vertu s'allarmer; Et la mienne a long-temps craint de t'en informer. Tu fais que Mérion, à mon retour d'Asie, De son fang criminel paya sa perfidie: Lorsque je refusois une victime aux Dieux, J'osai bien m'immoler ce Prince ambitieux. Qu'il m'en coûte! Sa fille, en ces lieux amenée, Erixène a comblé les maux d'Idoménée. Croirois-tu que mon cœur, nourri dans les hasards, N'a pu de deux beaux yeux foutenir les regards; Et que j'adore enfin, trop facile & trop tendre, Les restes de ce sang que je viens de répandre?

#### SOPHRONYME.

Quoi! Seigneur, vous aimez! Et, parmi tant de maux....

#### IDOMÉNÉE.

Cet amour dans mon cœur s'est formé dès Samos. Mérion, incertain du succès de ses armes,

Y crut mettre sa fille à l'abri des allarmes. Je la vis, je l'aimai; conduite par Arcas, Je la fis dans ces lieux amener sur mes pas. Il semble qu'une fille à mes regards si chère Devoit me dérober la tête de son père: Mais Venus, attentive à se venger de moi, Fit bientôt dans mon cœur céder l'amant au Roi. J'immolai Mérion; & ma naissante flamme En vain en sa faveur combattit dans mon ame: Vénus, qui me gardoit de sinistres amours, De ce Prince odieux me fit trancher les jours. Que dis-je? dans le fang du père d'Erixène. J'espérois étouffer mon amour & ma haîne. Je m'abusois; mon cœur, par un triste retour, Défait de son courroux, n'en eut que plus d'amour: Si, depuis mes malheurs, je ne l'ai pas vu naître, En dois-je moins rougir d'avoir pu le connoître?

#### SOPHRONYME

Menacé chaque jour du fort le plus affreux, Nourrissez-vous, Seigneur, un amour dangereux?

#### IDOMÉNÉE.

Je ne le nourris point, puisque je le déteste: C'étoit des Dieux vengeurs le coup le plus funeste. Que n'a point fait mon cœur pour affoiblir le trait?

## SCÈNE III.

## IDOMÉNÉE, IDAMANTE, SOPHRONYME, POLYCLETE.

IDOMÉNÉE, bas à Sophronyme.

Je vois mon fils: laissons cet entretien secret. Je t'ai tout découvert, mon amour & mon crime. Cache bien mon amour, encor mieux ma victime. ( a Idamante.)

Que cherchez-vous, mon fils, dans cette affreuie nuit?

#### IDAMANTE.

Long-temps épouvanté par un horrible bruit, Tremblant pour des malheurs qui redoublent sans cesse, Sans repos, toujours plein du trouble qui vous presse, Allarmé pour des jours si chers, si précieux, Je vous cherche. Pourquoi détournez-vous les yeux? Seigneur, qu'ai-je donc fait? Vous craignez ma présence! Quel traitement, après une si longue absence!

#### IDOMÉNÉE.

Non, il n'est pas pour moi de spectacle plus doux, Mon fils; je ne sais rien de plus aimé que vous. Mais je ne puis vous voir, que mon cœur ne frémisse. Tome I. Je crains le Ciel vengeur, & qu'il ne me ravisse Un bien.....

#### IDAMANTE.

Ah! puisse-t-il, aux dépens de mes jours, A des maux si cruels donner un prompt secours!

La mort du moins, Seigneur, siniroit mes allarmes.

Vous ne paroissez plus sans m'arracher des larmes;

Triste, désespéré, vous cherchez à mourir,

Et vous m'aimez, Seigneur! Est-ce là me chérir?

Le Ciel en vain de vous écarte sa colère,

Vous vous faites des maux qu'il ne veut pas vous faire:

Il vous rend à mes pleurs, quand je vous crois perdu;

M'ôterez-vous, Seigneur, le bien qu'il m'a rendu?

#### IDOMÉNÉE.

Ah! mon fils, nos malheurs ont lassé ma constance, Et de sléchir les Dieux je perds toute espérance; Trop heureux, si le Ciel, secondant mes souhaits, Me rejoignoit bientôt à mes tristes sujets!

#### IDAMANTE.

Pour eux, plus que le Ciel, vous seriez inflexible, Si vous leur prépariez un malheur si terrible. Tous les Dieux ne sont point contre vous ni contr'eux, Puisqu'il nous reste encore un Roi si généreux, Conservez-le, Seigneur, & terminez nos craintes. Peut-être que le Ciel, plus fensible à nos plaintes, Va s'expliquer bientôt; &, sléchir déformais.....

#### IDOMÉNÉE.

Ah! mon fils, puisse-t-il ne s'expliquer jamais! Adieu.

## S C È N E I V.

### IDAMANTE, POLYCLETE.

#### IDAMANTE.

De cet accueil, qu'attendre, Polyclete?

Que ce silence affreux me trouble & m'inquiete!

Que m'annonce mon père? Il me voit à regret;

Auroit-il pénétré mon funeste secret?

Sait-il par quel amour mon ame est entraînée?

Hélas! bien d'autres soins pressent Idoménée:

Ce Roi comblé de gloire, & qui n'aima jamais,

Ne s'informera point si j'aime, ou si je hais.

Il ignore qu'un sang qui sit toute sa haîne,

Fasse tout mon amour; que j'adore Erixène.

Que ne m'est-il permis d'ignorer à mon tour,

Que la haîne sera le prix de mon amour?

Je désis Mérion. Plus juste, ou plus sévère,

Le Roi sacrissa ce Prince téméraire;

Prémices d'un retour fatal à tous les deux, Prémices d'un amour encor plus malheureux. C'est en vain que mon cœur brûle pour Erixène, En vain....

## SCÈNE V.

## IDAMANTE, ÉRIXÈNE, ISMÈNE.

#### IDAMANTE.

DANS cette nuit, Ciel! quel dessein l'amène?

Madame, quel bonheur! Eussé-je cru devoir A la fureur des Dieux le plaisir de vous voir?

#### ÉRIXÈNE.

J'espérois, mais en vain, jouir de leur colère;
J'ai cru que cette nuit alloit venger mon père,
Et que le juste Ciel, de sa mort irrité,
N'en verroit point le crime avec impunité.
D'un courroux légitime inutile espérance!
Avec trop de lenteur le Ciel sert ma vengeance.
En vain, pour vous punir, il remplit tout d'horreurs,
Puisqu'il peut de mes maux épargner les auteurs.

#### IDAMANTE.

J'ignore auprès des Dieux ce qui nous rend coupables, J'ignore quel forfait les rend inexorables; Mais je sais que le sang qui fait couler vos pleurs N'a point sur nous, Madame, attiré ces malheurs. Avant qu'un sang si cher eût arrosé la terre, Le Ciel avoit déjà sait gronder son tonnerre. Ainsi, pour vous venger, n'attendez rien des Dieux, Si ce n'est de l'Amour, qui peut tout par vos yeux. Que le courroux du Ciel, de cent villes sameuses, Fasse de longs déserts, des retraites affreuses; Que les Ombres du Styx habitent ce sejour, Tout vous vengera moins qu'un téméraire amour. Seul il a pu remplir vos vœux & votre attente; Je désis votre père, il vous livre Idamante. Lorsque vous imploriez les traits d'un Dieu vengeur, Touslestraits del'Amour vous vengeoient dans moncœur.

#### ÉRIXÈNE.

Quoi! Seigneur, vous m'aimez?

#### IDAMANTE.

Jamais l'Amour, Madame,

Dans le cœur des humains n'alluma plus de flamme : Sans espoir, dans vos fers toujours plus engagé....

#### ÉRIXÈNE.

O mon père! ton fang va donc être vengé.

#### IDAMANTE.

Si l'amour près de vous peut expier un crime, Je rends grâce à l'Amour du choix de la victime. Heureux même, à ce prix, que vous daigniez souffrir Les vœux qu'un tendre cœur brûloit de vous offrir. Je sais trop que vos pleurs condamnent ma tendresse; Au sang que vous pleurez, hélas! tout m'intéresse.

#### ÉRIXÈNE.

Que m'importent, cruel, les vains regrets du cœur, Après que votre main a servi sa fureur?

#### IDAMANTE.

J'ai fuivi mon devoir, Madame; & sa désaite Importoit à mes soins, importoit à la Crète. La sûreté du Prince ordonna ce trépas; Et, pour comble de maux, j'ignorois vos appas. Mérion a rendu sa perte légitime; Sa mort, sans mon amour, ne seroit pas un crime.

#### ÉRIXÈNE.

C'est-à-dire, Seigneur, qu'il mérita son sort.
Sans vouloir démêler les causes de sa mort,
Si de ces tristes lieux le funeste héritage
Du superbe Minos dut être le partage;
Si mon père, sorti du sang de tant de Rois,
D'Idoménée ensin a dû subir les loix,
Quel espoir a nourri cet amour qui m'outrage?
Et pourquoi m'en offrir un imprudent hommage?
Vainqueur de Mérion, sils de son assassin,
La source de mes pleurs s'ouvrit par votre main.

Est-ce pour les tarir que vos seux se déclarent?

Songez-vous que ces pleurs pour jamais nous séparent?

Sous le poids de vos sers, je n'arrive en ces lieux,

Que pour y recevoir les plus tristes adieux.

Mérion expiroit, sa tremblante paupière

A peine lui laissoit un reste de lumière;

Son sang couloit encore, & couloit par vos coups:

Barbare, en cet état, me parloit-il pour vous?

Qu'il m'est doux de vous voir brûler pour Erixène!

Conservez votre amour, il servira ma haîne.

Adieu, Seigneur: c'est trop vous permettre un discours

Dont ma seule vengeance a dû soussir le cours.

## S C È N E V I. IDAMANTE, POLYCLETE.

#### POLYCLETE.

AH! Seigneur, falloit-il découvrir ce mystère? Avez-vous dû parler?

#### IDAMANTE.

Ai-je donc pu me taire?

Près de l'objet enfin qui cause mon ardeur,

Pouvois-je retenir tant d'amour dans mon cœur?

B 4

Que dis-tu? toujours plein de cette ardeur extrême, Le hasard sans témoins m'offre tout ce que j'aime; Et tu veux de l'amour que j'étouffe la voix, Libre de m'expliquer pour la première fois! D'un attrait si puissant, eh! comment se désendre? Mon amour malheureux vouloit se faire entendre. Mais quel trouble inconnu remplit mon cœur d'effroi! Cherchons dans ce palais à rejoindre le Roi. Allons. Bientôt la nuit, moins terrible & moins fombre, Va découvrir les maux qu'elle cachoit dans l'ombre. Ces lieux sont éclairés d'un triste & foible jour : Egésippe déjà doit être de retour. Suis-moi, près de mon père il faut que je me rende. Sachons, pour s'appaiser, ce que le Ciel demande. Quel présage! & qu'attendre en ces funestes lieux, Si tout, jusqu'à l'amour, sert le courroux des Dieux?

Fin du premier Acte.

### ACTE II.

## SCÈNE PREMIÈRE. ÉRIXÈNE, ISMÈNE.

ISMÈNE.

MADAME, en ce palais, pourquoi toujours errante?

Lieux cruels, foutenez ma fureur chancelante;
Lieux encor teints du fang qui me donna le jour,
Du tyran de la Crète infortuné féjour,
Eternels monumens d'une douleur amère,
Lieux terribles, témoins de la mort mon père,
Lieux où l'on m'ôfe offrir de coupables amours,
Prêtez à ma colère un utile fecours;
Retracez-moi fans cesse une triste peinture;
Contre un honteux amour désendez la nature.
O toi! qui vois la peine où ce seu me réduit,
Vénus, suis-je d'un fang que ta haîne poursuit?
Ou faut-il qu'en des lieux remplis de ta vengeance,
Les cœurs ne puissent plus brûler dans l'innocence?

Laisse au sang de Minos ses affronts, ses horreurs; Sur ce sang odieux signale tes sureurs: Laisse au sang de Minos Phèdre & le labyrinthe, Au mien sa pureté sans tache & sans atteinte.

#### ISMÈNE.

Madame, quel transport! qu'entends-je? & quel discours! Quoi! vous vous reprochez de coupables amours!

#### ÉRIXÈNE.

Tout reproche à mon cœur le feu qui me dévore; Je respire un amour que ma raison abhorre. De mon père, en ces lieux, j'ôse trahir le sang; De mon père expiré je viens rouvrir le slanc. A la main des bourreaux je joins ma main sanglante: Ensin ce cœur si sier brûle pour Idamante.

#### ISMÈNE.

Vainqueur de votre père....

#### ÉRIXÈNE.

Ismène, ce vainqueur,

Sut sans aucun effort se soumettre mon cœur.

Je me désiois peu de la main qui m'enchaîne,
Ayant tant de sujets de vengeance & de haîne,
Ni qu'Idamante en dût interrompre le cours,
Avec tant de raisons de le haïr toujours;
Comptant sur ma douleur, ma sierté, ma colère,
Et, pour tout dire ensin, sur le sang de mon père;

Et mon père en mes bras ne faisoit qu'expirer, Lorsqu'un autre que lui me faisoit soupirer. A des yeux encor pleins d'un spectacle effroyable Idamante parut, & parut trop aimable. Aujourd'hui même encor l'amour a prévalu: J'allois céder, Ismène, ou peu s'en est fallu. Quand le prince m'a fait le récit de sa flamme, Il entraînoit mon cœur, il séduisoit mon âme: Déjà ce foible cœur, d'accord avec le sien, Lui pardonnoit un feu qu'autorise le mien. Des pleurs que j'ai versés prête à lui faire grâce, Mon amour m'allioit aux crimes de sa race : Près de ce prince, enfin, mon esprit combattu, Sans un peu de fierté, me laissoit sans vertu; Et lorsque ma raison a rappelé ma gloire, Dans le fond de mon cœur j'ai pleuré ma victoire.

#### ISMÈNE.

Votre cœur sans regret ne peut donc triompher D'un seu qu'en sa naissance il salloit étousser? Ah! du moins, s'il n'en peut dompter la violence, Faites à vos transports succéder le silence.

#### ÉRIXÈNE.

Si je craignois qu'un feu, déclaré malgré moi, Dût jamais éclater devant d'autres que toi, Dans la nuit du tombeau toujours prête à descendre, J'irois ensevelir ce secret sous ma cendre. Quoiqu'à mes yeux, peut-être, Idamante ait trop plû, Il me fera toujours moins cher que ma vertu, D'un amour que je crains il aura tout à craindre; Avec ma haîne feule il feroit moins à plaindre. Non, mon père, ton fang lâchement répandu, A tes fiers ennemis ne fera point vendu; Et le cruel vainqueur qui furprend ma tendresse Ajoûte a ses forfaits celui de ma foiblesse. Je saurai le punir de son crime & du mien.... Le Roi paroît..... Fuyons un fâcheux entretien.

# S C È N E I I. I D O M É N É E, É R I X È N E, SOPHRONYME, ISMÈNE.

#### IDOMÉNÉE.

MADAME, demeurez..... Demeurez, Erixène.
Mérion par sa mort vient d'éteindre ma haîne;
Ainsi ne craignez point ma rencontre en ces lieux:
Vous pouvez y rester sans y blesser mes yeux.
Mérion me sut cher; mais de cet insidèle
Mes biensaits redoublés ne sirent qu'un rebelle.
Vous le savez, l'ingrat, pour prix de ces biensaits,
Osa contre le Roi soulever mes sujets.

Son crime fut de près suivi par son supplice, Et son sang n'a que trop satisfait ma justice: Je l'en vis à regret laver son attentat; Mais je devois sa tête à nos loix, à l'État: Et près de vous j'oublie une loi trop sévère, Qui rend de mes pareils la haîne héréditaire.

#### ÉRIXÈNE.

Si, content de sa mort, votre haîne s'éteint Dans le sang d'un Héros dont ce palais est teint, La mienne, que ce sang éternise en mon âme, A votre seul aspect se redouble & s'enflamme. J'ai vu mon père, hélas! de mille coups percé; Tout son sang cependant n'est pas encor versé.... Que sa mort fût enfin injuste ou légitime, Auprès de moi, du moins, songez qu'elle est un crime: Mon courroux là-dessus ne connoît point de loi, Qui puisse dans mon cœur justifier un Roi. De maximes d'État colorant ce supplice, Vous prétendez en vain couvrir votre injustice. Le Ciel, qui contre vous semble avec moi s'unir, De ce crime odieux va bientôt vous punir : Contre vous dès long-temps un orage s'apprête; De mes pleurs chaque jour je grossis la tempête. Puissent les justes Dieux, sensibles à mes pleurs, A mon juste courroux égaler vos malheurs! Et puissé-je à regret voir que toute ma haîne Voudroit en vain y joindre une nouvelle peine!....

#### IDOMÉNÉE.

Ah! Madame, cessez de si funestes vœux: N'offrez point à nos maux un cœur si rigoureux. Vous ignorez encor ce que peuvent vos larmes; Ne prêtez point aux Dieux de si terribles armes, Belle Erixène; enfin, n'exigez plus rien d'eux. Non, jamais il ne fut un Roi plus malheureux: Du destin ennemi je n'ai plus rien à craindre. J'éprouve des malheurs dont vous pourriez me plaindre. Ces beaux yeux, sans pitié qui pourroient voir ma mort, Ne refuseroient pas des larmes à mon fort. Sur mon peuple, des Dieux la fureur implacable Des maux que je ressens est le moins redoutable. Sur le fang de Minos un Dieu toujours vengeur, A caché les plus grands dans le fond de mon cœur. Objet infortuné d'une longue vengeance, J'oppose à mes malheurs une longue constance. Mon cœur, sans s'émouvoir, les verroit en ce jour, S'il n'eût brûlé pour vous d'un malheureux amour.

#### ÉRIXÈNE.

C'étoit donc peu, cruel! qu'avec ignominie Mon père eût terminé sa déplorable vie! Ce n'étoit point assez que votre bras sanglant Eût jetté dans les miens Mérion expirant! De son sang malheureux votre courroux suneste Vient, jusques dans moncœur, poursuivre encorle reste! Oui, tyran, cet amour, dont brûle votre cœur, N'est contre tout son sang qu'un reste de sureur.

#### IDOMÉNÉE.

Le reste de ce sang m'est plus cher que la vie:
Soussirez qu'un tendre amour me le reconcilie.
Madame; je l'aimai, je vous l'ai déja dit;
Songez que Mérion lui-même se perdit.....
Quoi! rien ne peut sléchir votre injuste colère!
Trouverai-je par-tout le cœur de votre père?
Sa révolte à vos yeux eut-elle tant d'attraits?
Mon amour aura-t-il le sort de mes biensaits?
Vous verrai-je, au moment que cet amour vous slatte,
Achever les sorsaits d'une samille ingrate?

#### ÉRIXÈNE.

Achever des forfaits! C'est au sang de Minos A savoir les combler, non au sang d'un Héros.

## SCÈNE III.

## IDOMÉNÉE, SOPHRONYME.

#### SOPHRONYME.

Que faites-vous, Seigneur? est-il temps que votre âme S'abandonne aux transports d'une honteuse slamme?

#### IDOMÉNÉE.

Pardonne; tu le vois, la raison à son gré
Ne règle pas un cœur par l'amour égaré.
Je me désends en vain: ma slamme impétueuse
Détruit tous les efforts d'une âme vertueuse;
D'un poison enchanteur tous mes sens prévenus
Ne servent que trop bien le courroux de Vénus.
Je sens toute l'horreur d'un amour si funeste;
Mais je chéris ce seu que ma raison déteste.
Bien plus, de ma vertu redoutant le retour,
Je combats plus souvent la raison que l'amour.

#### SOPHRONYME.

Ah! Seigneur, est-ce ainsi que le Héros s'exprime?

Est-ce ainsi qu'un grand cœur cède au joug qui l'opprime?

Le courroux de Vénus peut-il autoriser

Des fers que votre gloire a dû cent sois briser?

Parmi tant de malheurs, est-ce au vainqueur de Troie

A compter un amour dont il se fait la proie?

Qu'est devenu ce Roi plus grand que ses ayeux,

Que ses vertus sembloient élever jusqu'aux Dieux,

Et qui, seul la terreur d'une orgueilleuse ville,

Cent sois aux Grecs tremblans sit oublier Achille?

L'amour, avilissant l'honneur de ses travaux,

Sous la honte des sers m'a caché le Héros.

Peu digne du haut rang où le Ciel l'a fait naître,

Un Roi n'est qu'un esclave où l'Amour est le maître.

N'allez

N'allez point établir sur son foible pouvoir L'oubli de vos vertus ni de votre devoir. Que l'amour foit en nous ou penchant, ou vengeance, La foiblesse des cœurs fait toute sa puissance. Mais, Seigneur, s'il est vrai que, maîtres de nos cœurs, De nos divers penchans les Dieux soient les auteurs, Quand même vous croiriez que ces Etres suprêmes Pourroient déterminer nos cœurs malgré nous-mêmes, Essayez sur le vôtre un effort glorieux; C'est-là qu'il est permis de combattre les Dieux. Ce n'est point en faussant une auguste promesse, Qu'il faut contre le Ciel vous exercer sans cesse. Se peut-il que l'Amour vous impose des loix, Et le titre d'amant est-il fait pour les Rois? Au milieu des vertus où sa grande ame est née, Doit-on de ses devoirs instruire Idoménée?

#### IDOMÉNÉE.

A ma raison du moins laisse le temps d'agir, Et combats mon amour sans m'en faire rougir. Avec trop de rigueur ton entretien me presse: Plains mes maux, Sophronyme, ou flatte ma foiblesse. A ce seu que Vénus allume dans mon sein, Reconnoîs de mon sang le malheureux destin. Pouvois-je me soustraire à la main qui m'accable? Respecte des malheurs dont je suis peu coupable. Pasiphaé ni Phèdre, en proie à mille horreurs, Tome I.

N'ont jamais plus rougi dans le fond de leurs cœurs. Mais, que dis-je? Est-ce assez qu'en secret j'en rougisse, Lorsqu'il faut de ce seu que mon cœur s'assranchisse? Hé! d'un amour formé sous l'aspect le plus noir, Dans mon cœur sans vertu quel peut être l'espoir? Ennemi, malgré moi, du penchant qui m'entraîne, Je n'ai point prétendu couronner Erixène. Je m'ôte le seul bien qui pouvoit l'éblouïr; De ma Couronne ensin un autre va jouïr.

#### SOPHRONYME.

Gardez-vous de tenter un coup si téméraire.

#### IDOMÉNÉE.

Par tes conseils en vain tu voudrois m'en distraire. A mon fatal amour, tu connoîtras, du moins, Que j'ai donné mon cœur, sans y donner mes soins: Car ensin, dépouillé de cet auguste titre, Ton Roi de son amour ne sera plus l'arbitre; Dans ces lieux, où bientôt je ne serai plus rien, Mon sils va devenir & ton maître & le mien. Essayons si des Dieux la colère implacable Ne pourra s'appaiser par un Roi moins coupable: Ou du moins, sur un vœu que le Ciel peut trahir, Mettons-nous hors d'état de jamais obéir. Non comme une victime aux autels amenée, Tu verras couronner le sils d'Idoménée.

Le Ciel après, s'il veut, se vengera sur moi:
Mais il n'armera point ma main contre mon Roi;
Et, si c'est immoler cette tête sacrée,
La victime par moi sera bientôt parée.
Ce Prince ignore encor quel sera mon dessein;
Sait-il que je l'attends?

#### SOPHRONY ME.

Dans le Temple prochain, Au Ciel, par tant d'horreurs, qui poursuit son supplice, Il prépare, Seigneur, un triste facrifice; Et, mouillant de ses pleurs d'insensibles autels, Pour vous, pour vos sujets, il s'offre aux Immortels.

#### IDOMÉNÉE.

Vous n'ètes point touchés d'une vertu si pure! Pardonnez donc, grands Dieux! si mon cœur en murmure. O mon fils!

# S C È N E I V. IDOMÉNÉE, SOPHRONYME, ÉGÉSIPPE.

#### IDOMÉNÉE

Mais, que vois-je? & quel funeste objet! Égésippe revient, tremblant, triste, défait.

Que dois-je foupçonner? Ah! mon cher Sophronyme, Le Ciel impitoyable a nommé fa victime.

#### ÉGÉSIPPE.

Quelle victime encor! que de pleurs, de regrets, Nous vont coûter des Dieux les barbares décrets! Pourrai-je, sans frémir, nommer....

#### IDOMÉNÉE.

Je t'en dispense;

Couvre plutôt ce nom d'un éternel silence: De ton secret satal je suis peu curieux, Et sur ce point, ensin, j'en sais plus que les Dieux.

#### SOPHRONY ME.

Ecoutez, cependant.

#### IDOMÉNÉE.

Que veux-tu que j'écoute?

D'un arrêt inhumain tu crois donc que je doute?

Mais poursuis, Égésippe.

#### É G É S I P P E.

Au pied du mont facré
Qui fut pour Jupiter un afyle assuré,
J'interroge, en tremblant, le Dieu sur nos misères.
Le Prêtre destiné pour les secrets mystères,
Se traîne prosterné près d'un antre prosond,
Quyre..... Avec mille cris le gouffre lui répond:

D'affreux gémissemens & des voix lamentables Formoient, à longs sanglots, des accens pitoyables; Mais qui venoient à moi comme des sons perdus, Dont résonnoit le temple en échos mal rendus. Je prêtois cependant une oreille attentive, Lorsqu'enfin une voix, plus forte & plus plaintive, A paru rassembler tant de cris douloureux, Et répéter cent fois : « ô Roi trop malheureux » ! Déja saisi d'horreur d'une si triste plainte, Le Prêtre m'a bientôt frappé d'une autre crainte, Quand, relevant fur lui mes timides regards, Je le vois, l'œil farouche & les cheveux épars, Se débattre long-temps sous le Dieu qui l'accable, Et prononcer enfin cet arrêt formidable: "Le Roi n'ignore pas ce qu'exigent les Dieux: » Maître encor de la Crète & de sa destinée, » Il porte dans ses mains le falut de ces lieux; " Il faut le sang d'Idoménée ».

#### IDOMÉNÉE.

Le Roi n'ignore pas ce qu'exigent les Dieux!

(à Sophronyme.)

Tu vois si les cruels pouvoient s'expliquer mieux. Grâces à leur fureur, toute erreur se dissipe; J'entrevois..... il suffit : laisse-nous, Égésippe. Sur un secret ensin qui regarde ton Roi, Songe, malgré les Dieux, à lui garder ta soi.

## SCÈNE V.

## IDOMÉNÉE, SOPHRONYME.

#### IDOMÉNÉE.

Tu vois sur nos destins ce que le Ciel prononce; En redoutois-je à tort la funeste réponse? Il demande mon sils, je n'en puis plus douter, Ni de mon trépas même un instant me flatter. Mânes de mes sujets, qui, des bords du Cocyte, Plaignez encor celui qui vous y précipite, Pardonnez; tout mon sang, prêt à vous secourir, Auroit coulé, si seul il me falloit mourir: Mais le Ciel irrité veut que mon sils périsse, Et mon cœur ne veut pas que ma main obéisse. Moi, je verrois mon sils sur l'autel étendu! Tout son sang couleroit par mes mains répandu! Non, il ne mourra point..... Je ne puis m'y résoudre : Ciel, n'attends rien de quin'attend qu'un coup de soudre...



## SCÈNE VI.

## IDOMÉNÉE, IDAMANTE, SOPHRONYME.

#### IDAMANTE.

PAR votre ordre, Seigneur....

#### IDOMÉNÉE.

Dieux! qu'est-ce que je voi?

#### IDAMANTE.

Quaelles horreurs ici répandent tant d'effroi!
Quaels regards! D'où vous vient cette sombre tristesse?
Quaelle est en ce moment la douleur qui vous presse?
Du 1 Temple, dans ces lieux aujourd'hui de retour,
Égéésippe, dit-on, s'est fait voir à la Cour.
Le (Ciel a-t-il parlé? Sair-on ce qu'il exige?
Est--ce un ordre des Dieux, Seigneur, qui vous afslige?
Sayvons-nous par quel crime....

#### IDOMÉNÉE.

Un silence cruel

Avec le crime encor cache le criminel.

Ne : cherchons point des Dieux à troubler le filence;

Afflez d'autres malheurs éprouvent ma constance....

Ah, mon fils! si jamais votre cœur généreux A partagé les maux d'un père malheureux, Si vous fûtes jamais sensible à ma disgrâce, Au Trône, en ce moment, daignez remplir ma place.

#### IDAMANTE.

Moi, Seigneur!

#### IDOMÉNÉE.

Oui, mon fils: mon cœur reconnoissant Ne veut point que ma mort vous en fasse un présent. Je sais que c'est un rang que votre cœur dédaigne; Mais qu'importe? Il le faut..... Régnez.....

#### IDAMANTE.

Moi, que je règne,

Et que j'ose à vos yeux me placer dans un rang Où je dois vous défendre au prix de tout mon sang! A cet ordre, Seigneur, est-ce à moi de souscrire? Ciel! est-ce à votre fils à vous ravir l'Empire?

#### IDOMÉNÉE.

Régnez, mon fils, régnez sur la Crète & sur moi; Je le demande en père, & vous l'ordonne en Roi. Cher Prince, à mes desirs que votre cœur se rende; Pour la derniere fois, peut-être, je commande.

#### IDAMANTE.

Si votre nom ici ne doit plus commander,

N'attendez point, Seigneur, de m'y voir succéder. Et qui peut vous forcer d'abandonner le Trône?

#### IDOMÉNÉE.

Eh bien! régnez, mon fils... C'est le Ciel qui l'ordonne...

#### IDAMANTE.

Le Ciel lui-même, hélas! le garant de ma foi,
Le Ciel m'ordonneroit de détrôner mon Roi!
De tout ce que j'entends que ma frayeur redouble!
Ah! par pirié, Seigneur, éclaircissez mon trouble;
Dissipez les horreurs d'un si triste entretien;
Est-il dans votre cœur des secrets pour le mien?
Parlez, ne craignez point d'augmenter mes allarmes;
C'est trop se taire. Ah Ciel! je vois couler vos larmes;
Vous me cachez en vain ces pleurs que j'ai surpris.
Dieux! que m'annoncez-vous? Ah, Seigneur....!

#### IDOMÉNÉE.

Ah, mon fils!

Voyez où me réduit la colère céleste.... Sophronyme, fuyons cet entretien funeste....

#### IDAMANTE.

Où fuyez-vous, Seigneur?

#### IDOMÉNÉE.

Je vous fuis à regret,

Mon fils, vous n'en saurez que trop-tôt le secret.

## SCÈNE VII.

#### IDAMANTE, feul.

DIEUX! quel trouble est le mien! quel horrible mystère Fait fuir devant mes yeux Sophronyme & mon père? Non, fuivons-le.... Son cœur encor mal affermi Ne me pourra cacher son secret qu'à-demi : Je l'ai vu s'émouvoir; & contre ma poursuite Il se défendoit mal, sans une prompte fuite. Pénétrons... Mais d'où vient que je me sens glacer? Quelle horreur à mes sens vient de se retracer! Quelle invisible main m'arrête & m'épouvante? Allons.... Où veux-je aller, & qu'est-ce que je tente? De quel secret encor prétends-je être informé? Eh! ne connois-je pas le fang qui m'a formé? Peu touché des vertus du grand Idoménée, Le Ciel rendit toujours sa vie infortunée; Son funeste courroux l'arracha de sa Cour, Et n'a que trop depuis signalé son retour. Ah! renfermons plutôt mon trouble & mes allarmes, Que d'oser pénétrer dans d'odieuses larmes. Suivons-le cependant.... Pour calmer mon effroi, Dieux, faites que ces pleurs ne coulent que pour moi.

Fin du second Acte.

## ACTEIII.

## SCÈNE PREMIÈRE. ÉRIXÈNE, ISMÈNE.

#### ISMÈNE.

Enfin, l'Amour soumet aux charmes d'Erixène L'objet de sa tendresse & l'objet de sa haîne. Vous triomphez, Madame; & vos siers ennemis Bientôt par vos appas se verront désunis.

#### ÉRIXÈNE.

Qual triomphe! peux-tu me le vanter encore, Quand je ne puis dompter le feu qui me dévore? Après ce que mon cœur en éprouve en ce jour, Du soin de me venger dois-je charger l'Amour? En me livrant le fils, s'il flattoit ma colère, Je ne l'implorois pas pour me venger du père. Tant qu'aux loix de l'Amour mon cœur fera soumis, Que dois-je en espérer contre mes ennemis?

#### ISMÈNE.

Vous pouvez donc, Madame, employant d'autres armes,

Punir sans son secours l'auteur de tant de larmes, Puisque le juste Ciel, de concert avec vous, Semble fur vos defirs mesurer son courroux. Tout vous livre à l'envi le fier Idoménée. Par un arrêt des Dieux sa tête est condamnée, L'Oracle la demande, & ce funeste jour Va le punir des maux que vous fit son retour. Si vous voulez vous-même, achevant sa disgrâce, Hâter le coup affreux dont le Ciel le menace, Répandez le fecret qui vous est dévoilé, Et qu'Égésippe en vain ne l'air point révelé. Du Prince votre père ami toujours fidèle, Vous voyez à quel prix il vous marque son zèle. Imitez-le, Madame, & qu'un fang odieux Par vos soins aujourd'hui se répande en ces lieux. De l'intérêt des Dieux faites votre vengeance, Et d'un peuple expirant faites-en la défense; Montrez-lui son salut. Dans ce terrible arrêt, Lui, vous, les Dieux enfin, n'avez qu'un intérêt. Doù vient que je vous vois interdite & tremblante? Craignez-vous d'exciter les plaintes d'Idamante?

#### ÉRIXÈNE.

Hélas! si près des maux où je vais le plonger, Un seul moment, pour lui, ne puis-je m'affliger? Que veux-tu? je frémis du spectacle barbare Que mon juste courroux en ces lieux lui prépare. Je fens trop, par les pleurs que je verse aujourd'hui, Quelle est l'horreur du coup qui va tomber sur lui. Tu sais que, pour son Roi, son amour est extrême.

#### ISMÈNE.

Il ne vous reste plus que d'aimer le Roi même.
Qu'entends-je? De vos pleurs importunant les Dieux,
Vos plaintes chaque jour sont retentir ces lieux;
Et quand le Ciel prononce au gré de votre envie,
Vous n'osez plus poursuivre une odieuse vie!
Songez, puisque les Dieux vous ouvrent leurs secrets,
Qu'ils vous chargent, par-là, du soin de leurs décrets.
Et qu'auriez-vous donc fait, si, trompant votre attente,
L'Oracle eût demandé la tête d'Idamante,
Puisque vous balancez....

#### ÉRIXÈNE.

A quoi bon ces transports?

Je conçois bien, sans toi, de plus nobles efforts.

Malgré tout mon amour, mon devoir est le même:

Mais peut-on, sans trembler, opprimer ce qu'on aime?

Un je ne sais quel soin me saisit malgré moi,

Et mon propre courroux redouble mon effroi.

Ne crains rien cependant; mais laisse sans contrainte,

A des cœurs malheureux, le secours de la plainte.

Je n'ai point succombé pour avoir combattu,

Et tes raisons ici ne font point ma vertu.

Égésippe en ces lieux se fait long-temps attendre.....

## S C È N E I I. ÉRIXÈNE, ISMÈNE, ÉGÉSIPPE.

ÉGÉSIPPE.

Mais un ordre pressant, que je n'attendois pas, Malgré moi, loin de vous, avoit porté mes pas. C'en est fait! le tyran échappe à notre haîne. Hâtons notre vengeance, ou sa fuite est certaine; Ses vaisseaux sont tout prêts, & déja sur les slots Remontent à l'envi soldats & matelots. Un gros de nos amis près d'ici se rassemble: Tandis que dans ces lieux tout gémit & tout tremble, On peut dans ce désordre échapper du palais. Venez au peuple ensin vous montrer de plus près.... Mais le tyran paroît; évitez sa présence.

Je vais dès ce moment servir votre vengeance.



# S C È N E I I I. IDOMÉNÉE, ÉGÉSIPPE.

IDOMÉNÉE.

Mes vaisseaux sont-ils prêts?

É G É S I P P E.

Oui, Seigneur, mais les eaux D'un naufrage assuré menacent vos vaisseaux: La mer gronde, & ses slots sont mugir le rivage; L'air s'enslamme, & ses seux n'annoncent que l'orage. De qui doit s'embarquer je déplore le sort. Seroit-ce vous, Seigneur?

IDOMÉNÉE.

Qu'on m'aille attendre au port.

## SCÈNE IV.

IDOMÉNÉE, seul.

A INSI donc tout menace une innocente vie!
O mon fils! faudra-t-il qu'elle te foit ravie?
A des Dieux fans pitié ne te puis-je arracher?
Quel afyle contr'eux déformais te chercher?

Que n'ai-je point tenté? Je t'offre ma couronne; Un départ rigoureux par moi-même s'ordonne: Je crois t'avoir sauvé, quand j'y puis consentir; Et les ondes déjà s'ouvrent pour t'engloutir. Fuis cependant, mon fils.... L'orage qui s'apprête Est le moindre péril qui menace ta tête. Quoique je n'aie, hélas! rien de plus cher que toi, Tu n'as point d'ennemis plus à craindre que moi. O mon peuple! ô mon fils! promesse redoutable! Roi, père malheureux! Dieux cruels! vœu coupable! O Ciel! de tant de maux toujours moins satisfait, Tu n'as jamais tonné pour un moindre forfait. Et vous, fatal objet d'une flamme odieuse, Erixène à mon cœur toujours trop précieuse, Fuyez avec mon fils de ces funestes lieux; Pour tout ce qui m'est cher j'y dois craindre les Dieux.

## SCÈNE V.

## IDOMÉNÉE, IDAMANTE.

#### IDAMANTE.

M ALGRÉ l'affreux péril du plus cruel naufrage, On dit que nos vaisseaux vont quitter le rivage: Quoique de ces apprêts mon cœur soit allarmé, Je ne viens point, Seigneur, pour en être informé;

Je

Je sais de vos secrets respecter le mystère, Et l'on ne m'en fait plus l'heureux dépositaire.

#### IDOMÉNÉE.

Mon cœur, que ce reproche accuse de changer, Vous taît des maux qu'il craint de vous voir partager. Il en est cependant dont il faut vous instruire.

( à part. )

Ces vaisseaux... ces apprets... Ciel! que lui vais-je dire! Ah! mon fils... Non, mon cœur n'y fauroit consentir.

#### IDAMANTE.

Dieux! que vous m'allarmez!....

IDOMÉNÉE.

Mon fils, il faut partir.

IDAMANTE.

Qui doit partir?

I D O M É N É E, Vous.

I D A M A N T E.

Moi! Ciel! qu'entends-je?

IDOMÉNÉE.

Vous-même.

Il falloit accepter l'offre du diadême.

Tome I.

D

Fuyez, mon fils, fuyez un Ciel trop rigoureux, Un rivage perfide, un père malheureux.

#### IDAMANTE.

Ciel! qui m'a préparé cette horrible disgrâce?

La mort même entre nous ne peut mettre une espace.

N'accablez point mon cœur d'un pareil désespoir.

Je goûte à peine, hélas! le bien de vous revoir....

Pourquoi régner? Pourquoi faut-il que je vous quitte?

Quel est donc le projet que votre âme médite?

#### IDOMÉNÉE.

Voyez par quels périls vos jours font menacés; Fuyez, n'insistez plus; je crains, c'en est assez. Jugez par mon amour de ce que je dois craindre, Puisqu'à nous séparer ce soin m'a pu contraindre; Jugez de mes frayeurs..... Ah! loin de ces climats, Allez chercher des Dieux qui ne se vengent pas.

#### IDAMANTE.

Eh! que pourroit m'offrir une terre étrangère, Que des Dieux ennemis, si je ne vois mon père? Vos Dieux seront les miens: laissez-moi, près de vous, De ces Dieux irrités partager le courroux.

#### IDOMÉNÉE.

Ah! fuyez-moi..... fuyez le Ciel qui m'environne. Fuyez, mon fils, fuyez..... puisqu'enfin je l'ordonne; Et, sans vous informer du secret de mes pleurs, Fuyez, ou redoutez le comble des horreurs. Avec vous à Samos conduifez Erixène....

#### IDAMANTE.

Seigneur....

## IDOMÉNÉE.

Ce ne doit plus être un objet de haîne :
Des crimes de son père immolé par nos loix,
La fille n'a point dû porter l'injuste poids.
Adieu. Peut-être un jour le destin moins sévère
Vous permettra, mon fils, de revoir votre père.
Dérobez cependant à des Dieux ennemis
Une princesse aimable, un si généreux fils....

#### IDAMANTE.

Erixène! eh! pourquoi compagne de ma fuite?
Expliquez..... Mais je vois que votre âme est instruite.
Erixène, Seigneur, m'est un présent bien doux;
Mais tout cede à l'horreur de m'éloigner de vous.
A ce triste départ quel astre pourroit luire?
Voyez le déses poir où vous m'allez réduire.
En vain sur cet exil vous croyez me tenter:
Plus vous m'osfrez, Seigneur, moins je puis vous quitter.
Je vous dois trop, hélas!.... Quelle tendresse extrême!
M'osfrir en même jour, & sce que j'aime!
Non.....

# IDOMÉNÉE

Ce que vous aimez?....

# IDAMANTE.

Ah! pardonnez, Seigneur;
Je le vois, vous favez les fecrets de mon cœur.
Pardonnez: j'en ai fait un coupable mystère:
Non que, pour vous tromper, je voulusse m'en taire
Mais d'un feu qu'en mon sein j'avois cru rensermer,
Hé! qui, Seigneur, encore a pu vous informer?
Ah! quoiqu'il soit trop vrai que j'adore Erixène.....

# IDOMÉNÉE.

Poursuivez, Dieux cruels! ajoutez à ma peine:
Me voilà parvenu, par tant de maux divers,
A pouvoir désier le Ciel & les Ensers.
Je ne redoute plus votre courroux funeste,
Impitoyables Dieux! ce coup en est le reste.
Sur mon peuple à présent signalez vos sureurs,
Et, si ce n'est assez, versez-les dans nos cœurs.
V oyez-nous tous les deux, saisses de votre rage,
Egorgés l'un par l'autre, achever votre ouvrage.
Par de nouveaux dangers arrachez-moi des vœux.
Me ferez-vous jamais un sort plus rigoureux?

# IDAMANTE.

Où s'égare, Seigneur, votre âme furieuse? Erixène cessoit de vous être odieuse, Dissez-vous; & pour elle un reste de pitié Sembloit vous dépouiller de toute inimitié. Haïrez-vous toujours cet objet adorable?

# IDOMÉNÉE.

Si je le haïssois, feriez-vous si coupable?
O, de tous les malheurs, malheur le plus fatal!

IDAMANTE.

Seigneur!....

IDOMÉNÉE.

Ah! fils cruel, vous êtes mon rival.

IDAMANTE.

O Ciel!

IDOMÉNÉE.

De quelle main part le trait qui me blesse!
Réserviez-vous, cruel! ce prix à ma tendresse?
Je ne verrai donc plus dans mes tristes Etats,
Que des Dieux ennemis & des hommes ingrats!
Quoi! toujours du Destin la barbare injustice,
De tout ce qui m'est cher fera donc mon supplice!
Imprudent que j'étois! & j'allois couronner
Ce sils qu'à ma sureur je dois abandonner!
Mais c'en est fait, l'amour de mon devoir décide.

IDAMANTE.

Mon père!....

IDOMÉNÉE.

O nom trop doux pour un fils si perside!

IDAMANTE.

N'accablez point, Seigneur, un fils infortuné, A des maux infinis par l'Amour condamné. Puisqu'ensin votre cœur s'en est laissé surprendre,
Jugez si d'Erixène on pouvoit se désendre.
Hélas! je ne craignois, adorant ses appas,
Que d'aimer un objet qui ne vous plairoit pas;
Et mon cœur, trop épris d'une odieuse chaîne,
Oublioit son devoir dans les yeux d'Erixène.
Mais, si l'aimer, Seigneur, est un si grand forfait,
L'Amour m'en punit bien par les maux qu'il me fait.

# IDOMÉNÉE.

Voilà l'unique fruit qu'il en falloit attendre.
D'un amour criminel qu'osiez-vous donc prétendre?
Et quel étoit l'espoir de vos coupables seux,
Quand chaque jour le crime augmentoit avec eux?
Qu'Erixène à mes yeux sût odieuse ou chère,
Vos seux également offensoient votre père.
Je veux bien cependant, juge moins rigoureux,
Vous en accorder, Prince, un pardon généreux:
Mais pourvu que votre âme, à mes desirs soumise,
Renonce à tout l'amour dont je la vois éprise.

#### IDAMANTE.

Ah! quand même mon cœur oferoit le vouloir, Aimer, ou n'aimer pas, est-il en mon pouvoir? Je combattrois en vain une ardeur téméraire: L'Amour m'en a rendu le crime nécessaire. Malgré moi, de ce seu je vis mon cœur atteint; Peut-être, malgré moi, je l'y verrois éteint.

Mais ce cœur, à l'amour que je n'ai pu foustraire, Dans le rival du moins aime toujours un père. Par un nom si facré, tout autre suspendu....

# IDOMÉNÉE.

Dans le nom de rival, tout nom est confondu. Vous n'êtes plus mon fils, ou peu digne de l'être; Je vois que tout mon sang n'en a formé qu'un traître.

#### IDAMANTE.

Où fuirai-je? grands Dieux! De quels noms ennemis Accablez-vous, Seigneur, votre malheureux fils! Ah! quels noms odieux me faites vous entendre! Quelle horreur pour un fils respectueux & tendre! Songez-vous que ce fils est encor devant vous, Ce fils long-temps l'objet de sentimens plus doux? Brûlant d'un feu cruel que je ne puis éteindre, Vous me devez, Seigneur, moins hair que me plaindre; Et si ma flamme enfin est un crime si noir, Vous êtes bien vengé par mon seul désespoir. Cessez de m'envier une importune flamme. Odieux à l'objet qui sait charmer mon âme, Abhorré d'un rival que j'aimerai toujours, Seigneur, voilà le fruit de mes tristes amours. Mais puisque de ce feu qui tous deux nous anime, Sur mon cœur trop épris est tombé tout le crime, Je saurai m'en punir; & je sens que ce cœur Vous craint déjà bien moins que sa propre fureur.

Désormais tout en proie au transport qui me guide, Je yous délivrerai de ce fils si perside. Si mon coupable cœur vous trahit malgré moi, Mon bras plus innocent saura venger mon Roi. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il sert votre vengeance, Et je vais en punir ce cœur qui vous ofsense,

( Il tire son épée. ) Soyez donc satisfait....

I D O M É N É E, l'arrêtant.

Arrêtez, furieux....

IDAMANTE.

Laissez couler le fang d'un rival odieux.

IDOMÉNÉE.

Mon fils!...:

IDAMANTE.

D'un nom si cher m'honorez-vous encore? Laissez-moi me punir d'un feu qui me dévore.

IDOMÉNÉE.

Ma vertu jusques-là ne sauroit se trahit..... Va, fils infortuné..... je ne te puis haïr.....

IDAMANTE.

Ah! Seigneur....

I D O M É N É E.

Laissez-moi, suyez ma triste vue; Ne renouvelons plus un discours qui me tue.

# SCÈNE VI.

IDOMÉNÉE, seul.

I NEXORABLE S Dieux, vous voilà fatisfaits!

Pour un nouveau courroux vous reste-t-il des traits?

Finis tes tristes jours, père, amant déplorable.....

Vengeons-nous bien plutôt, si mon fils est coupable.

Que sais-je si l'ingrat ne s'est point fait aimer?

Sans doute, puisqu'il aime, il aura su charmer.

Il triomphe en secret de mon amour suneste;

Il est aimé; je suis le seul que l'on déteste.

Tout mon courroux renaît de ce seul souvenir.

Livrons l'ingrat aux Dieux. Qui me peut retenir?

Coule sur nos autels tout le sang d'Idamante.....

Coule plutôt le tien.....

# S C È N E V I I. IDOMÉNÉE, SOPHRONYME. IDOMÉNÉE.

Q UEL objet se présente! Ah! c'est toi. Quel malheur au mien peut-être égal! Sophronyme, mon fils....

# SOPHRONYME.

Seigneur?

## IDOMÉNÉE.

Est mon rival.

#### SOPHRONYME.

Il est temps pour jamais d'oublier l'inhumaine. Ignorez-vous, Seigneur, le crime d'Érixène, Celui de Mérion ici renouvelé? L'arrêt des Dieux, enfin, au peuple est révélé: Par Égésippe instruit.....

# IDOMÉNÉE.

Ciel! que viens-tu m'apprendre?

# SOPHRONYME.

Du port où par votre ordre il m'a fallu descendre, Je revenois, Seigneur: un grand peuple assemblé M'attire par ses cris, par un bruit redoublé. Par le sens de l'oracle Érixène trompée, Du soin de se venger toujours plus occupée, De l'intérêt des Dieux prétextant son courroux, Tâchoit de soulever vos sujets contre vous; De tout par Égésippe encor plus mal instruite, A vos sujets tremblans révéloit votre suite; Leur disoit que le Ciel, pour unique secours, Attachoit leur salut à la fin de vos jours.....

Pour eux, par leurs regrets, du grand Idoménée Contens de déplorer la trifte destinée, Ils sembloient seuls frappés par l'arrêt du Destin. Égésippe à voulu les exciter en vain. Pour moi, qui frémissois de tant de persidie, Je le poursuis, l'atteins, & le laisse sans vie, Désabuse le peuple; & content désormais, J'ai ramené, Seigneur, la Princesse au palais.

## IDOMÉNÉE.

Sujets infortunés, qu'en mon cœur je déplore, Au milieu de vos maux me plaignez-vous encore? Ce qui m'aime à fa perte est par moi seul livré; Et tout ce qui m'est cher, contre moi conjuré! Cruel à notre tour, qu'Idamante périsse; De celui d'Érixène augmentons son supplice; Faisons-leur du trépas un barbare lien; Dans leur sang consondu mêlons encor le mien..... Vains transports qu'a formé ma sureur passagère! Hélas! qui sut jamais plus amant & plus père?.... Mes peuples cependant, par moi seul accablés.....

#### SOPHRONY ME.

Ah! Seigneur, leurs tourmens sont encor redoublés. Depuis que le Destin a fait des misérables, On n'éprouva jamais des maux plus redoutables. Je frémis des horreurs où ce peuple est réduit. Un gouffre sous Ida s'est ouvert cette nuit.

Ce roc, qui jusqu'aux Cieux sembloit porter sa cîme, Au lieu qu'il occupoit n'a laissé qu'un absme; Et de ce roc entier à nos yeux disparu, Loin d'en être comblé, ce gousser s'est accrû. Nous touchons tout vivans à la rive infernale. De ce gousser profond un noir venin s'exhale; Et vos sujets, frappés par des seux dévorans, Tombent de toutes parts, déja morts ou mourans. Aux seuls infortunés le trépas se resuse....

# IDOMÉNÉE.

Et c'est de tant d'horreurs les Dieux seuls qu'on accuse! Mais quoi! toujours les Dieux! & qui d'eux ou de moi, Négligeant sa promesse, a donc manqué de foi? Malheureux! tes fermens, qu'a fuivi le parjure, Ont foulevé les Dieux & toute la Nature. Pour fauver un ingrat, tes foins pernicieux Trop long-temps sur ton peuple ont exercé les Dieux. A tes sujets enfin cesse d'être contraire. Eh! que leur fert un Roi, s'il ne leur fert de père? Leur falut désormais est ta suprême loi; Et le sang de son peuple est le vrai sang d'un Roi.... Depuis quand tes sujets t'éprouvent-ils si tendre? Depuis quand ce devoir ...? L'Amour vient te l'apprendre! Voilà de ces grands soins le retour trop fatal. Tu n'es Roi que depuis qu'un fils est ton rival: Contre lui l'Amour seul arme tes mains impies :

Voilà le Dieu, barbare! à qui tu facrifies. Etouffons tout l'amour dont mon cœur est épris; N'y laissons plus régner que la gloire & mon fils. Sur les mêmes vaisseaux, préparés pour sa fuite, Qu'Erixène à Samos aujourd'hui soit conduite. Allons... & que mon cœur, délivré de ses feux, Commence, par l'Amour, à triompher des Dieux.

Fin du troissème Acte.

# ACTEIV.

# S C È N E PREMIÈRE. ÉRIXÈNE, ISMÈNE.

# ÉRIXÈNE.

En vain tu veux calmer le transport qui m'agite. Foibles raisonnemens dont ma douleur s'irrite! Laisse-moi, porte ailleurs tes funestes avis: Il m'en a trop coûté pour les avoir suivis. Vois ce qu'à tes conséils aujourd'hui trop soumise, Je viens de recueillir d'une vaine entreprise. Vois ce que ta fureur & la mienne ont produit: Mon départ & ma honte en seront tout le fruit. Je ne reverrai plus ce Prince que j'adore; Et, pour comble d'horreur, mon amour croît encore. En armant contre lui mon devoir inhumain, Cruelle! tu m'as mis un poignard dans le sein. Cher Prince, pardonnez.....

# SCÈNE I I.

# IDAMANTE, ÉRIXÈNE, ISMÈNE.

## ISMÈNE.

JE le vois qui s'avance. De vos transports, du moins, cachez la violence.

## ÉRIXÈNE.

Eh! comment les cacher! Je sais que je le dois; Mais le puis-je, & le voir pour la dernière sois? Fuyons-le cependant, sa présence m'étonne.

#### IDAMANTE.

Où fuyez-vous, Madame?

# ÉRIXÈNE.

Où mon devoir l'ordonne.

#### IDAMANTE.

Du moins, à la pitié laissez-vous émouvoir. Vous ne l'avez que trop signalé ce devoir. Avec tant de courroux, hélas! qu'a-t-il à craindre? Vous ne m'entendrez plus soupirer ni me plaindre. Vous partez; je vous aime, & vous me haissez; Mes malheurs, dans ces mots, semblent être tracés.

Cependant ce départ, mon amour, votre haîne, Ne font pas aujourd'hui ma plus cruelle peine. C'étoit peu que votre âme, insensible à mes vœux, Eût de tout son courroux payé mes tendres feux : Ce malheureux amour que votre cœur abhorre, Malgré tous vos mépris, que je chéris encore; Cet amour qui, malgré votre injuste rigueur, N'a jamais plus régné dans le fond de mon cœur; Cet amour qui faisoit le bonheur de ma vie, Il faut à mon devoir que je le facrifie. Non que mon triste cœur, par ce cruel effort, Renonce à vous aimer; mais je cours à la mort. Heureux si mon trépas, devenu légitime, Des pleurs que j'ai causés peut effacer le crime! Mais si c'en étoit un d'adorer vos beaux yeux, Je ne suis pas le seul criminel en ces lieux. Ce qu'en vain Mérion attendoit de ses armes, Vous seule, en un moment, l'avez pu par vos charmes. Tous vous livre à l'envi cet empire fatal. Régnez, vous le pouvez... mon père est mon rival.

## ÉRIXÈNE.

Je connois les transports & de l'un & de l'autre; Et je sais jusqu'où va son audace & la vôtre. Son téméraire amour n'a que trop éclaté.

#### IDAMANTE.

Sans vous en offenser, vous l'avez écouté!

Je ne m'étonne plus du malheur qui m'accable, Ni que vos yeux cruels me trouvent si coupable. Votre cœur, à son tour, épris pour un Héros, N'a pas toujours hai tout le sang de Minos. Pour mon père, en secret, vous brûliez, inhumaine! Et moi seul, en ces lieux, j'exerçois votre haîne. Quoi! vous m'abandonnez à mes soupçons jaloux! Suis-je le malheureux! Madame, l'aimez-vous?

# ÉRIXÈNE.

Moi, je pourrois l'aimer! &, dans le fond de l'âme, J'aurois facrifié mon devoir à sa flamme! Dieux! qu'est-ce que j'entends? Seigneur, osez-vous bien Reprocher à mon cœur l'égarement du sien ? Après ce qu'a produit sa cruauté funeste, Qui? moi, j'approuverois des feux que je déteste, Un amour par le fang, par mes pleurs condamné, Et devenu forfait dès l'instant qu'il est né! Ouvrez vos yeux, cruel! & voyez quel spectacle A mis à son amour un invincible obstacle. Son crime dans ces lieux est par-tout retracé; Le fang qui les a teints n'en est point effacé. Là, mon père sanglant vint s'offrir à ma vue, Et tomber dans les bras de sa fille éperdue. Vos yeux, comme les miens, l'ont vu facrifier; Faut-il d'autres témoins pour me justifier? Tout ce que j'ai tenté pour m'immoler sa tête, Tome I.

L'Oracle révélé, mon départ qui s'apprête,
Ma fierté, ma vertu, cent outrages récens,
Voilà pour mon devoir des titres suffisans.
Ne croyez pas, Seigneur, que mon cœur les oublie.....
Mais que dis-je?.... & d'où vient que je me justifie?
Gardez tous vos soupçons: bien loin de les bannii,
Je dois aider moi-même à les entretenir.

#### IDAMANTE.

Eh bien! pour m'en punir, désormais moins sévère, Regardez sans courroux la flamme de mon père : Il vous aime, Madame, il est digne de vous. Si j'ai fait éclater des fentimens jaloux, Pardonnez aux transports de mon âme éperdue: Je ne connoissois point le poison qui me tue. Mais, quel que soit l'amour dont je brûle aujourd'hui, Ma vertu contre vous deviendra mon appui. Je verrai, sans regret, parer du diadême Un front que mon amour n'en peut orner lui-même. Remontez dès ce jour au rang de vos ayeux. Votre vertu, Madame, appaisera les Dieux. Que ne pourra sur eux une Reine si belle? Pour moi, jusqu'à la mort toujours tendre & sidèle, J'irai sans murmurer, loin de lui, loin de vous, Sacrifier au Roi mon bonheur le plus doux..... Mais on vient. C'est lui-même..ll vous cherche, Madame. Dieux! quel trouble cruel s'éleve dans mon âme!

Vous ne partirez point, puisqu'il veut vous revoir. Vous régnerez. O Ciel! quel est mon désespoir!

# SCÈNE III.

I DO MÉNÉE, ÉRIXÈNE, SOPHRONYME, ISMÈNE.

# ÉRIXÈNE.

Vous triomphez, Seigneur; ma vengeance échouée, Par le fort ennemi se voit désavouée; Ainsi ne forcez plus des yeux baignés de pleurs A revoir de mes maux les barbares auteurs. D'un sang qu'il faut venger par-tout environnée, Et pour toute vengeance aux pleurs abandonnée, Pour appaiser la voix de ce sang qui gémit, Je n'entends que soupirs dont ma vertu frémit. Hâtez, par mon départ, la fin de ma misère; Laissez-moi, loin de vous, aller pleurer mon père; Permettez.....

# IDOMÉNÉE.

Vous pouvez, libre dans mes États, Au gré de vos fouhaits, déterminer vos pas. Mes ordres font donnés; & la mer appaisée Offre de toutes parts une retraite aisée; Mes vaisseaux sont tout prêts.... Si la fin de mes jours De vos pleuts cependant peut arrêter le cours, Madame, demeurez.... Ma tête condamnée Du funeste bandeau va tomber couronnée. Je vais, pour contenter vous & les Immortels.....

# ÉRIXÈNE.

Je vais donc, de ce pas, vous attendre aux autels.

# SCÈNEIV.

# IDOMÉNÉE, SOPHRONYME.

#### SOPHRONYME.

Quel orgueil! Mais quel est ce dessein qui m'étonne? Par vos ordres exprès quand son départ s'ordonne, Pourquoi l'arrêtez-vous sur l'espoir d'un trépas?.....

#### IDOMÉNÉE.

Pourquoi le lui cacher, & ne l'en flatter pas, Puisque je vais mourir?

#### SOPHRONY ME.

Vous mourir! Dieux! qu'entends-je?

## IDOMÉNÉE.

Pour t'étonner si fort, qu'a ce dessein d'étrange?

Plût au fort que mes mains eussent moins disséré A rendre au Ciel un fang dont il est altéré! Pour conserver celui que sa rigueur demande, C'est le mien aujourd'hui qu'il faut que je répande.

#### SOPHRONYME.

Que dites-vous, Seigneur? quel affreux désespoir!

## IDOMÉNÉ E.

D'un nom plus glorieux honore mon devoir.
Quand j'aurai vu mon fils, je cours y fatisfaire.
Je n'attends plus de vous qu'une paix fanguinaire,
Dieux justes; cependant d'un peuple infortuné
Détournez le courroux qui m'étoit destiné.
Cessez à mes sujets de déclarer la guerre,
Et jusqu'à mon trépas suspendez le tonnerre;
Tout mon sang va couler.

#### SOPHRONYME.

D'un si cruel transport

Qu'espérez-vous!

#### IDOMÉNÉE.

Du moins, la douceur de la mort. Je n'obéirai point, le Ciel impitoyable M'offre en vain en ces lieux un spectacle effroyable. Les Mortels peuvent-ils vous offenser assez, Pour s'attirer les maux dont vous les punissez, Dieux puissans? Qu'ai-je vu? quel funeste ravage! J'ai cru me retrouver dans le même carnage Où mon bras se plongeoit sur les bords Phrygiens, Pour venger Ménélas des malheureux Troyens. Les maux des miens, hélas! sont-ils moins mon ouvrage? Une seconde Troie a signalé ma rage. J'ai revu mes sujets, si tendres pour leur Roi, Pâles & languissans se traîner après moi. Tu les a vus, tout prêts à perdre la lumière, S'empresser pour revoir l'auteur de leur misère. Non, j'ai le cœur encor tout percé de leurs cris: J'ai cru dans chacun d'eux voir expirer mon fils. De leur salut, enfin, cruel dépositaire, Eslayons si ma mort leur sera salutaire. Meurs du moins, Roi sans foi, pour ne plus résister A ces Dieux que ta main ne veut pas contenter.

#### SOPHRONYME.

Dans un si grand projet votre vertu s'égare :
A des crimes nouveaux votre cœur se prépare.
Vous mourrez moins, Seigneur, pour contenter les Dieux,
Que pour vous dérober au devoir de vos vœux.
Voulez-vous, ajoûtant le mépris à l'offense,
Porter jusqu'aux autels la désobéissance?
Vous vous offrez en vain pour sléchir sa rigueur;
Le Ciel veut moins de nous l'offrande, que le cœur.
Qu'espérez-vous, Seigneur? Que prétendez-vous faire?

Aux Dieux, à vous, à nous, de plus en plus contraire, Voulez-vous, n'écoutant qu'un transport surieux, Faire couler sans fruit un sang si précieux? Eh! qui de nous, hélas! témoin du sacrifice, Voudra de votre mort rendre sa main complice? Qui, prêt à se baigner dans le sang de son Roi, Voudroit charger sa main de cet horrible emploi? Qui de nous, contre lui, n'armeroit pas la sienne?

## IDOMÉNÉE.

Je le fais, & n'attends ce coup que de la mienne.

## SOPHRONY ME.

Eh bien! avant ce coup, de cette même main, Plongez-moi donc, Seigneur, un poignard dans le fein. Dût retomber fur moi le transport qui vous guide, Je ne souffrirai point cet affreux parricide.

Nulle crainte, en ce jour, ne sauroit m'émouvoir, Lorsqu'il saut vous sauver de votre désespoir.

Je ne vous connoîs plus; le grand Idoménée
Laisse à tous ses transports son âme abandonnée.

Ce Héros, rebuté d'avoir tant combattu,
A donc mis, de lui-même, un terme à sa vertu.

Jettez sur vos sujets un regard moins sévère:
Ils vous ont appelé du sacré nom de père.

De cet auguste nom dédaignant tous les nœuds,

Avez-vous condamné vos sujets malheureux?

Abandonnerez-vous ce peuple déplorable, Que votre mort va rendre encor plus miférable? Que lui destinez-vous par ce cruel trépas, Qu'un coup de désespoir qui ne le sauve pas.

# IDOMÉNÉE.

Tu juges mal des Dieux : leur courroux équitable S'appaisera bientôt par la mort du coupable. Je vais enfin, pour prix de ce qu'ils ont fauvé, Rendre à ces mêmes Dieux ce qu'ils ont confervé. Mon cœur, purifié par le feu des victimes, Mettra fin à vos maux, mettant fin à mes crimes. Je sens même déjà dans ce cœur s'allumer L'ardeur du feu sacré qui le doit consumer. Chaque pas, chaque instant qui retarde mon zèle, Plonge de mes sujets dans la nuit éternelle. Ne m'oppose donc plus d'inutiles discours; Facilite plutôt le trépas où je cours. Veux-tu, par les efforts que ton amitié tente, Conduire le couteau dans le fein d'Idamante? Si je pouvois, hélas! l'immoler en ce jour, Je croirois l'immoler moins aux Dieux qu'à l'amout. Qu'il règne; que sa tête, aujourd'hui couronnée, Redonne à Sophronyme un autre Idoménée: Que mon fils, à son tour, assuré sur ta foi, Retrouve dans tes soins tout ce qu'il perd en moi: Que par toi tous ses pas, tournés vers la sagesse,

D'un torrent de flatteurs écartent sa jeunesse. Accourume son cœur à suivre l'équité, Conserve-lui, sur-tout, cette sincérité Raire dans tes pareils; aux Rois si nécessaire; Sois ensin à ce fils ce que tu sus au père. Surrmonte ta douleur en ce dernier moment, Et ireçois mes adieux dans cet embrassement.

# SOPHRONYME, à genoux.

Nom, vous ne mourrez point; votre cœur inflexible Nourrit en vain l'espoir d'un projet si terrible. Immolez-moi, Seigneur; ou craignez.....

## IDOMENÉE.

Leve-toi.

Quioique prêt à mourir je suis toujours ton Roi. Je veux être obéi; cesse de me contraindre. Parrmi tant de malheurs, est-ce moi qu'il saut plaindre? Vois quels sont les tourmens qui déchirent mon cœur; Et, par pitié du moins, laisse-moi ma sureur.

# SCÈNE V.

# IDAMANTE, IDOMENÉE, SOPHRONYME.

## IDOMÉNÉE.

JE vois mon fils. Sur-tout que ta bouche fidelle
De mes tristes projets lui cache la nouvelle:
Je n'en mourrois pas moins; & tes soins dangereux
Rendroient, sans me sauver, mon destin plus affreux.
Idamante, approchez: votre Roi vous fait grâce.
Venez, mon fils, venez, qu'un père vous embrasse.
Ne craignez plus mes feux: par un juste retour,
Je vous rends tout ce cœur que partageoit l'amour.
Oui, de ce même cœur qui s'en laissa surprendre,
Ce qu'il vous en ravit, je vous le rends plus tendre.
Oublions mes transports; mon fils, embrassez-moi.

#### IDAMANTE.

Par quel heureux destin retrouvé-je mon Roi?
Quel Dieu, dans votre sein étoussant la colère,
Me r'ouvre encor les bras d'un si généreux père?
Que cet embrassement pour un sils a d'appas!
Je le desirois trop, pour ne l'obtenir pas.
Idamante, accablé des rigueurs d'Erixène,

N''en a point fait, Seigneur, sa plus cruelle peine. Héclas! quel bruit affreux a passé jusqu'à moi! V'ous m'en voyez tremblant & d'horreur & d'effroi.

#### IDOMÉNÉE.

Prrince, de votre cœur que l'effroi se dissipe:
Cœ n'est qu'un bruit semé par le traître Egésippe.
Quoi qu'il en soit, je vais, pour m'en éclaircir mieux,
Au pied de leurs autels interroger les Dieux.
Hœureux, si, pour savoir leur volonté suprême,
Jee les eusse plutôt consultés par moi-même!

## IDAMANTE.

Pærmettez-moi, Seigneur, d'accompagner vos pas.

## IDOMÉNÉE.

Níon, mon fils; où je vais, vous ne me suivrez pas.
D'un mystère où des miens l'unique espoir se fonde,
Je veux seul aujourd'hui percer la nuit prosonde.
V'ous apprendrez bientôt quel sang a dû couler:
Jusques-là votre cœur ne doit point se troubler.
Rejettez loin de vous une frayeur trop vaine.
J'appaiserai les Dieux..... Fléchissez Erixène......
Adieu......

#### IDAMANTE.

Permettez-moi.....

#### IDOMÉNÉE.

Mon fils.... Je vous l'ai dit....

Je vais seul aux autels, & ce mot vous suffit.

# S C Ê N E V I. IDAMANTE, SOPHRONYME.

#### IDAMANTE.

E NFIN, à mes desirs on ne met plus d'obstacle. Mais que vois-je? grands Dieux! quel suneste spectacle! Qui fait couler ces pleurs qui me glacent d'effroi? Sophronyme, parlez....

#### SOPHRONYME.

Qu'exigez-vous de moi? O déplorable fang! famille infortunée! Fils trop digne des pleurs du grand Idoménée!

#### IDAMANTE.

A mon cœur éperdu quel foupçon vient s'offrir! Parlez, où va le Roi?

#### SOPHRONYME.

Seigneur, il va mourir.

#### IDAMANTE.

Ah Ciel!

#### SOPHRONYME.

A fa fureur mettez un prompt obstacle: Eh! ce n'est pas son sang que demande l'Oracle.

#### IDAMANTE.

Quoi! ce n'est pas son sang! Qu'entends-je? Quelle horreur! C'est donc le mien?

#### SOPHRONYME.

Hélas! j'en ai trop dit, Seigneur.

Fin du quatrième Acte.

# ACTE V.

# SCÈNE PREMIÈRE. IDAMANTE, POLYCLETE.

#### IDAMANTE.

Qu'AI-JE entendu? grands Dieux! quel horrible mystère M'avoit long-temps voilé l'amitié de mon père!

A la sin, sans nuage, il éclate à mes yeux,

Ce facrilége vœu, ce mystère odieux.

Vous, peuples, qui craignez d'immoler la victime

Dont le sang doit sléchir le Ciel qui vous opprime,

Peuples, cessez de plaindre un choix si glorieux;

Il est beau de mourrir pour appaiser les Dieux.

## ( à Polyclete. )

Seche ces pleurs honteux où ta douleur te livre:
Que fervent tes regrets? Que te fert de me suivre?
Dissipe tes soupçons, ne crains rien, laisse-moi,
Je te l'ordonne ensin, va retrouver le Roi.
Hélas! quoique sa main, par mes soins désarmée
Ne laisse aucune crainte à mon âme allarmée;
Quoique par-tout sa garde accompagne ses pas,
Cependant, s'il se peut, ne l'abandonne pas.

Je voudrois avec toi le rejoindre moi-même; Mais je crains les transports de sa douleur extrême: Je me sens pénétrer de ses tendres regrets, Et ne puis, sans mourir, voir ces tristes objets.

# SCÈNE I I.

# IDAMANTE, seul.

ENFIN, loin des témoins dont l'aspect m'importune, Je puis en liberté plaindre mon infortune; Et mon cœur déchiré des plus cruels tourmens, Peut donc jouir en paix de ses derniers momens. Ciel! quel est mon malheur! quelle rigueur extrême! Quel fort, pour ennemis, m'offre tout ce que j'aime! Je trouve en même jour, conjurés contre moi, Les implacables Dieux, ma Princesse & mon Roi. Pardonnez, Dieux puissans, si je vous fais attendre; Je le retiendrai peu ce sang qu'on va répandre : Mon cœur de son destin n'est que trop éclairci. Est-ce pour mes forfaits que vous tonnez ainsi, Dieux cruels? Que dis-tu, misérable victime? Né d'un fang criminel, te manque-t-il un crime? Qu'avoient fait plus que toi ces peuples malheureux Que le Ciel a couverts des maux les plus affreux? Va, termine aux autels une innocente vie, Sans accuser les Dieux de te l'avoir ravie;

Et songe, en te flattant de leur choix rigoureux, Que le fang le plus pur est le plus digne d'eux. Pourrois-tu regretter, objet de tant de haîne, Quelques jours échappés aux rigueurs d'Erixène? A qui peut éprouver un fort comme le mien, La mort est-elle un mal; la vie est-elle un bien? Hélas! si je me plains, & si mon cœur murmure, Mes plaintes ne sont point l'effet de la nature. Je crains bien moins le coup qui m'ôtera le jour, Que le coup qui me doit priver de mon amour. Allons, c'est trop tarder... D'où vient que je frissonne? 'Est-ce qu'en ce moment ma vertu m'abandonne? Hélas! il en est temps, courons où je le doi; Je n'attends que la mort, & l'on n'attend que moi. Assez sur ses projets mon âme combattue, A cédé.....

# SCÈNE III.

# ÉRIXÈNE, IDAMANTE, ISMÈNE.

#### IDAMANTE.

Q ue i objet vient s'offrir à ma vue!

Ah! fuyons.... mon devoir parleroit vainement,

Si je pouvois encore.....

ÉRIXÈNE.

#### ÉRIXÈNE.

Arrêtez un moment.

Vous me voyez, Seigneur, inquiète, éperdue.

De mortelles frayeurs je me fens l'âme émue.

De mon devoir toujours prête à fubir la loi,

Je courois aux autels, peut-être malgré moi.

J'allois voir immoler, dans ma juste colère,

Le fang d'Idoménée aux mânes de mon père.

Qu'ai-je fait! & de quoi se flattoit mon courroux!

On dit que les effers n'en tombent que sur vous.

De grâce, éclaircissez mon trouble & mes allarmes:

D'un peuple qui gémit & les cris & les larmes,

Des pleurs qu'en ce moment je ne puis retenir,

Tout dans ce trouble affreux sert à m'entretenir.

#### I D A M A N T E.

Il est vrai que le Ciel, juste, quoique sévère, Semble ensin respecter la tête de mon père. Sous le couteau mortel la mienne va tomber, Et sous l'arrêt fatal je dois seul succomber, Madame; trop heureux, si la mort, que j'implore, Appaise le courroux de tout ce que j'adore! Si je puis désarmer le Ciel & vos beaux yeux, Je vais, par un seul coup, contenter tous mes Dieux.

# ÉRIXÈNE.

Seigneur, il est donc vrai qu'une promesse affreuse Vouslivre aux Dieux vengeurs? qu'ai-je fait, malheureuse! Tome I. J'ai révélé l'oracle; & ma funeste erreur

A d'un arrêt barbare appuyé la fureur.

Mais pouvois-je des Dieux pénétrer le mystère,

Et croire vos vertus l'objet de leur colère;

Me désier, ensin, qu'avec eux de concert,

J'eusse pu me prêter à la main qui vous perd?

Non, Seigneur, non, jamais votre sière ennemie

N'auroit voulu poursuivre une si belle vie.

Moi la poursuivre! hélas! les Dieux me sont témoins

Que mon cœur malheureux ne haït jamais moins.

#### IDAMANTE.

Quel bonheur est le mien! près de perdre la vie, Qu'il m'est doux de trouver Erixène attendrie!

## ÉRIXÈNE.

Oui, malgré mon devoir, je ressens vos malheurs; Et ne puis les causer, sans y donner des pleurs: Je ne puis, sans frémir, voir le coup qui s'apprête; Je ne le verrai point tomber sur votre tête. Je vais quitter des lieux si terribles pour moi; Mais je n'y crains pour vous, ni les Dieux, ni le Roi. Non, je ne puis penser qu'avec tant d'innocence, On ne puisse du Ciel suspendre la vengeance.

#### IDAMANTE.

Ah! plutôt, s'il se peut, demeurez en ces lieux Où je vais appaiser la colère des Dieux. Madame, s'il est vrai qu'Erixène sensible
Ait laissé désarmer son courroux instexible,
Au nom d'un tendre amour, conservez pour le Roi
Cette même pitié que vous marquez pour moi.
Le coup cruel qui va trancher ma destinée,
Tombera moins sur moi que sur Idoménée:
Il n'a que trop souffert d'un devoir rigoureux.
N'accablez plus, Madame, un Roi si malheureux....
Laissez-vous attendrir à ma juste prière;
J'ôse ensin implorer vos bontés pour mon père.

# ÉRIXÈNE.

Ciel! qu'est-ce que j'entends? Et que me dites-vous? Je sens, à ce nom seul, rallumer mon courroux. Lui, votre père? ô Ciel! après son vœu suneste, Gardez de proposer des nœuds que je déteste. Que jusques-là mon cœur portât l'égarement! Qui? lui!... le meurtrier d'un père, d'un amant! Ma haîne contre lui sera toujours la même: Je l'abhorre... ou plutôt je sens que je vous aime... Où s'égare mon cœur?... de ce que je me dois Quel oubli! mes remords ont étoussé ma voix.... Quand je crois rejetter des nœuds illégitimes, Mon cœur, au même instant, respire d'autres crimes. Qu'ai-je dit? quel secret osai-je révéler? Me reste-t-il encor la force de parler? Ah! Seigneur, puisqu'ensin je n'ai pu m'en désendre,

A d'éternels adieux vous devez vous attendre.

#### IDAMANTE.

Que dites-vous? ô Ciel! Ainsi donc votre cœur Garde, même en aimant, sa première rigueur! Calmez de ce transport l'injuste violence. Votre amour est-il donc un reste de vengeance? Faut-il en voir, hélas! tous mes maux redoubler? Ne le déclarez-vous que pour m'en accabler? Ah, cruelle! du moins au moment qu'il éclate, Cessez de m'envier le bonheur qui me statte.

## ÉRIXÈNE.

Si ce foible bonheur vous flatte, il vous féduit.
Seigneur, de cet aveu ma mort fera le fruit.
Si je cède au transport où mon amour me livre,
A ma gloire, du moins, je ne sais point survivre.
Mon malheureux amour passe tous mes forfaits;
Je ne survivrai pas à l'aveu que j'en fais.
Faut-il jusqu'à ce point que ma gloire s'oublie?
Ah! Seigneur, cet aveu me coûtera la vie:
Que le destin épargne ou termine vos jours,
Oui, cet aveu des miens doit terminer le cours;
Et, quel que soit le sort que vous deviez attendre,
Je ne vous verrai plus, je n'en veux rien apprendre.
Adieu, Seigneur, adieu: qu'à jamais votre cœur
Garde le souvenir d'une si tendre ardeur.

Pour moi, dès ce moment, je vais fuir de la Crète. Heureuse, si ma mort prévenoit ma retraite!

#### IDAMANTE.

Eh quoi! vous me fuyez! Ah! du moins, dans ces lieux, Laissez-moi la douceur d'expirer à vos yeux.

Ne les détournez point dans ce moment funeste;

Laissez-moi voir encor le feul bien qui me reste.

Demeurez.... ou ma mort....

## ÉRIXÈNE.

Ah! de grâce, Seigneur, Par ce cruel discours n'accablez pas mon cœur. Mon devoir, malgré moi, vous défend de me suivre; Mais l'amour, malgré lui, vous ordonne de vivre.

# SCÈNE IV.

# IDAMANTE, seul

Vous l'ordonnez en vain, je remplirai mon fort; Et votre seul départ suffisoit pour ma mort. Rien ne s'oppose plus au devoir qui m'entraîne: Jusques-là, Dieux puissans, suspendez votre haîne. Mais, qu'est-ce que j'entends?... Je tremble, je frémis.

# SCÈNE V ET DERNIÈRE.

IDOMÉNÉE, IDAMANTE, SOPHRONYME, POLYCLETE, GARDES.

# IDOMÉNÉE.

Vous m'arrêtez en vain, je veux revoir mon fils. Portez ailleurs les foins d'une amitié cruelle; Respectez les transports de ma douleur mortelle. Enfin je le revois.... Je ne vous quitte pas: Les Dieux auront en vain juré votre trépas, Ils ordonnent en vain cet affreux facrifice; Ma main de leur fureur ne sera point complice.

#### IDAMANTE.

Ah! Seigneur, c'en est trop! n'irritez plus les Dieux;
N'attirez plus ensin la foudre dans ces lieux;
Venez, sans murmurer, sacrisier ma vie.
Vous ignorez les maux dont elle est poursuivie.
Ah! si je vous suis cher, d'une tendre amitié
Je n'implore, Seigneur, qu'un reste de pitié.
Terminez les malheurs d'un fils qui vous en presse;
Accomplissez ensin une auguste promesse.
De vos retardemens voyez quel est le fruit:

D'ailleurs, de votre vœu tout le peuple est instruit. Chaque instant de ma vie est au Ciel un outrage; Acquittez-en ce vœu, puisqu'elle en fut le gage.

#### IDOMÉNÉE.

Inexorables Dieux, par combien de détours
Avez-vous de mes foins su traverser le cours!
Que de votre courroux la fatale puissance
A bien su se jouer de ma vaine prudence!
Barbares, quand je meurs, qu'exigez-vous de moi?
N'étoit-ce pas assez pour victime qu'un Roi?
Par un sang que versoit un repentir sincère,
Je courois aux autels prêt à vous fatisfaire.
Hélas! quand j'ai cru voir la fin de mes malheurs,
Vous avez craint de voir la fin de vos sureurs.
Il eût fallu vous rendre au sang de la victime.
Gardez donc vos sureurs, & je reprends mon crime;
Je désavoue ensin d'inutiles remords.

#### IDAMANTE.

Désavouez plutôt ces horribles transports; Voyez-en jusqu'ici l'audace infructueuse, Et revenez aux soins d'une âme vertueuse. De ces Dieux, dont en vain vous bravez le courroux, Examinez, Seigneur, sur qui tombent les coups. Faut-il, pour attendrir votre âme impitoyable, Ramener sous vos yeux ce spectacle effroyable? Tout périt; ce n'est plus qu'aux seuls gémissemens Qu'on peut ici des morts distinguer les vivans: Dans la nuit du tombeau vos sujets vont descendre; Un seul soupir encor semble les en défendre, Seigneur; & ces sujets, prêts à s'immoler tous, Offrent aux Dieux vengeurs ce seul soupir pour vous. D'un peuple, pour son Roi, si tendre, si fidèle, Du fang de votre fils récompenfez le zèle. Ces peuples, que le Ciel foumit à votre loi, Ne sont-ils pas, Seigneur, vos enfans avant moi? Terminez, par ma mort, l'excès de leur misère: Dans ces tristes momens soyez plus Roi que père: Songez que le devoir de votre auguste rang Ne permet pas toujours les tendresses du sang; Versez enfin le mien, puisqu'il faut le répandre; Par d'éternels forfaits voulez-vous le défendre?

#### IDOMÉNÉE.

Dût le Ciel irrité nous r'ouvrir les Enfers, Dût la foudre à mes yeux embrâfer l'Univers, Dût tout ce qui respire, étoussé dans la slamme, Servir de monument aux transports de mon âme, Dussé-je ensin, de tout destructeur surieux, Voir ma rage égaler l'injustice des Dieux, Je n'immolerai point une tête innocente.

#### IDAMANTE.

Ah! c'est donc trop long-tems épargner Idamante.

Après ce que je sais, après ce que je voi, Qui fut jamais, Seigneur, plus criminel que moi? Chaque moment qui suit votre vœu redoutable, Rejette mille horreurs sur ma tête coupable. Complice du refus que l'on en fait aux Dieux, Tout mon sang désormais me devient odieux. Disputez-vous au Ciel le droit de le reprendre? M'enviez-vous, Seigneur, l'honneur de vous le rendre? Ah! d'un vœu qui vous rend aux vœux de votre fils, Trop heureux que ce fang puisse faire le prix! Sans ce vœu, triste objet de ma douleur profonde, Je ne vous revoyois que le jouet de l'onde. Le Ciel, plus doux, enfin vous rend à mes fouhaits: Puis-je assez lui payer le plus grand des bienfaits? Venez-en aux autels confacrer les prémices: Signalons de grands cœurs par de grands sacrifices; Et montrez-vous aux Dieux plus grand que leur courroux, Par un présent, Seigneur, digne d'eux & de vous.

#### IDOMÉNÉE.

Pour ne t'immoler pas quand je me facrifie, Ofes-tu me prier d'attenter à ta vie? Fils ingrat, fils cruel, à périr obstiné, Viens toi-même immoler ton père infortuné: N'attends pas que, touché d'une indigne prière, J'arme contre tes jours une main meurtrière. Je faurai, malgré toi, t'en fauver désormais; Et de ces tristes lieux je fais fuir pour jamais.

#### IDAMANTE.

Que dites-vous, Seigneur? & quel dessein barbare....

#### IDOMÉNÉE.

N'accusez que vous seul du coup qui nous sépare. Mes peuples, par vous même instruits de votre sort, Ne laissent à mon choix que la fuite ou la mort.

#### IDAMANTE.

Si l'intérêt d'un fils peut vous toucher encore, Accordez à mes pleurs la grâce que j'implore.

#### IDOMĖNÉE.

Vous tentez sur mon cœur des efforts superflus. Adieu; mon fils... mes yeux ne vous reverront plus.

#### IDAMANTE, à genoux.

Ah! Seigneur, permettez qu'à vos desirs contraire, J'ôse encore opposer les efforts....

#### IDOMÉNÉE.

Téméraire;

Arrêtez, ou craignez que mon juste courroux....

#### IDAMANTE.

Puisque par ma douleur je ne puis rien sur vous,

Soyez donc le témoin du transport qui m'anime.

(Il se tue.)

Dieux, recevez mon fang; voilà votre victime....

#### IDOMÉNÉE.

Inhumain! juste Ciel!... Ah! père malheureux, Qu'ai-je vu?

#### IDAMANTE.

C'est le fang d'un Prince généreux: Le Ciel, pour s'appaiser, n'en demandoit point d'autre.

#### IDOMÉNÉE.

Qu'avez-vous fait, mon fils?

#### IDAMANTE.

Mon devoir & le vôtre.

Telle en étoit, Seigneur, l'irrévocable loi;

Il falloit le remplir ou par vous, ou par moi.

Les Dieux vouloient mon fang; ma main obéissante

N'a pas dû plus long-temps épargner Idamante.

De son sang répandu voyez quel est le fruit;

Le Ciel est appaisé, l'astre du jour vous luit:

Trop heureux de pouvoir, dans mon malheur extrême, Goûter, avant ma mort, les fruits de ma mort même!

#### IDOMÉNÉE.

Hélas! du coup affreux qui termine ton sort, N'attends point d'autre fruit que celui de ma mort. Dieux cruels! falloit-il qu'une juste vengeance, Pour me punir d'un crime, opprimât l'innocence?

 $F I N_{\circ}$ 

# ATRÉE

ET

# THYESTE,

TRAGÉDIE,

Représentée, pour la première fois, le 14 Mars 1707.

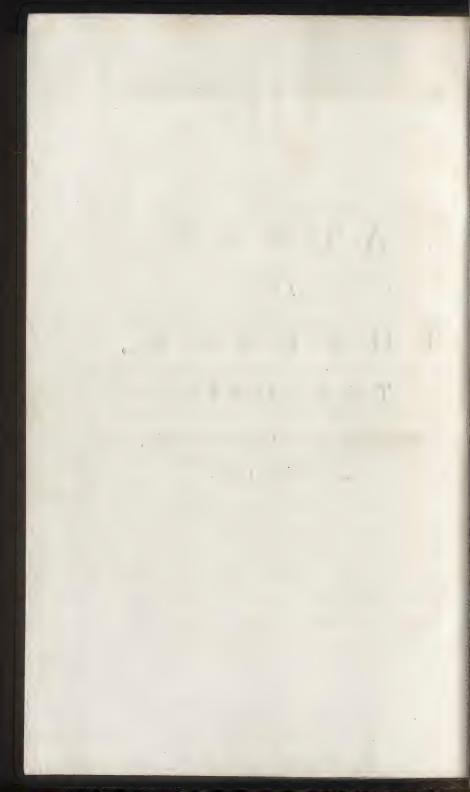

### PRÉFACE.

Quoique je ne connoisse que trop combien il est inutile de répondre au Public, cette tendresse si naturelle aux hommes pour leurs ouvrages l'a emporté sur mes réflexions. Toute la prudence humaine est un frein léger pour un Auteur qui se croit lésé. Ce n'est pas que je ne sache qu'il n'y a plus de salut à faire dans quelque Préface que ce soit. Le Public semble être devenu d'airain pour nous: inaccessible désormais à tous ces petits traités de paix que nous faisions autrefois avec lui dans nos Préfaces, il nous fait de sa critique une espèce de religion incontestable, & veut nous forcer de reconnoître en lui une infaillibilité, dont nous ne conviendrons que quand il nous louera: cela n'empêche pas qu'avec les meilleures raisons du monde, nous n'ayons souvent tort. Plus nous voulons nous justifier, plus on nous croit entêtés. Si nous sommes humbles, on nous trouve rempans; si nous sommes modestes, hypocrites; si nous répondons avec fermeté, nous manquons de respect.

Un Auteur est précisément comme un esclave qui dépend d'un maître capricieux, qui le maltraite souvent sans sujet, & qui veut pourtant le maltraiter sans réplique. Que le Lecteur ne me sache point mauvais gré, si je me trouve aujourd'hui entre ses mains: ce n'est assurément point par ma faute. Je proteste, avec toute la bonne-foi qu'on peut exiger de moi en pareille occasion, que j'avois renoncé pour jamais à la tentation de me faire mettre sous la presse. Il y a près de trois ans que je refusois constamment mon Atrée; & je ne l'aurois effectivement jamais donné, si on ne me l'eût fait voir imprimé en Hollande avec tant de fautes, que les entrailles de père s'émûrent: je ne pus, sans pitié, le voir ainsi mutilé. Les fautes d'un Imprimeur, avec celles d'un Auteur, c'en est trop de moitié. C'est ce qui me détermina en même-temps à donner Electre, pour qui je craignois un sort semblable; & avec une Préface, qui pis est. Pour Idoménée, ce fut une témérité de jeune homme, qui ne connoît point le risque de l'impression.

l'impression. Mais ce n'est pas cela dont il s'agit; c'est d'Atrée. Il n'y a presque personne qui ne se soit soulevé contre ce sujet. Je n'ai rien à répondre, si ce n'est que je n'en suis pas l'inventeur. Je vois bien que j'ai eu tort de concevoir trop fortement la Tragédie comme une action funeste qui devoit être présentée aux yeux des spectateurs sous des images intéressantes; qui doit les conduire à la pitié par la terreur, mais avec des mouvemens & des traits qui ne blessent ni leur délicatesse, ni les bienséances. Il ne reste plus qu'à savoir si je les ai observées, ces bienséances si nécessaires. J'ai cru pouvoir m'en flatter. Je n'ai rien oublié pour adoucir mon sujet, & pour l'accommoder à nos mœurs. Pour ne point offrir Atrée sous une figure désagréable, je fais enlever Ærope aux autels mêmes, & je mets ce Prince (s'il m'est permis d'en faire ici la comparaison) justement dans le cas de la Coupe enchantée de La Fontaine:

L'étoit-il? Ne l'étoit-il point?

J'ai altéré par-tout la Fable, pour rendre sa vengeance moins affreuse; & il s'en faut bien que mon Atrée soit aussi cruel que celui de Séneque. Il m'a suffi de faire craindre pour Thyeste toutes les horreurs de la coupe que son frere lui prépare; & il n'y porte pas seulement les lèvres. J'avouerai cependant que cette Scène me parut terrible à moi-même: elle me fit frémir, mais ne m'en sembla pas moins digne de la Tragédie. Je ne vois pas qu'on doive plutôt l'en exclurre, que celle où Cléopâtre, dans Rodogune, après avoir fait égorger un de ses fils, veut empoisonner l'autre aux yeux des spectateurs. De quelque indignation qu'on se soit armé contre la cruauté d'Atrée, je ne crois pas qu'on puisse mettre sur la Scène tragique un tableau plus parfait que celui de la situation où se trouve le malheureux Thyeste, livré sans secours à la fureur du plus barbare de tous les hommes. Quoiqu'on se sût laissé attendrir aux larmes & aux regrets de ce Prince infortuné, on ne s'en éleva pas moins contre moi. On eut la bonté de me laisser tout l'honneur de l'invention: on me chargea de toutes les iniquités d'Atrée; & l'on me regarde encore dans quelques endroits comme un homme noir, avec qui il ne fait pas sûr de vivre; comme si tout ce que l'esprit imagine devoit avoir sa source dans le cœur. Belle leçon pour les Auteurs, qui ne peut trop leur apprendre avec quelle circonspection il faut comparoître devant le Public! Une jolie femme, obligée de se trouver parmi des prudes, ne doit pas s'observer avec plus de soin. Enfin, je n'aurois jamais cru que, dans un pays où il y a tant de maris maltraités, Atrée eût eu si peu de partisans. Pour ce qui regarde la double réconciliation qu'on me reproche, je déclare, par avance, que je ne me rendrai jamais sur cet article. Atrée élève Plisthène pour faire périr un jour Thyeste par les mains de son propre fils; surprend un serment à ce jeune Prince, qui désobéit cependant à la vue de Thyeste. Atrée n'a donc plus de ressource que dans la

dissimulation: il feint une pitié qu'il ne peut sentir. Il se sert ensuite des moyens les plus violens pour obliger Plisthène à exécuter son serment; ce qu'il refuse de faire. Arée, qui veut se venger de Thyeste d'une maniere digne de lui, ne peut donc avoir recours qu'à une seconde réconciliation. J'ôse dire que tout ce qu'un fourbe peut employer d'adresse est mis en œuvre par ce Prince cruel. Il est impossible que Thyeste lui-même, fût-il aussi fourbe que son frere, ne donne dans le piége qui lui est tendu. On n'a qu'à lire la Pièce sans prévention, l'on verra que je n'ai point tort; &, si cela est, plus Atrée est fourbe, & mieux j'ai rempli son caractère, puisque la trahison & la dissimulation sont presque toujours inséparables de la cruauté.

Cette Préface ne concerne que la premiere édition de mes Œuvres, & j'ai cru devoir la laisser telle qu'elle est entre les mains de tout le monde: mais, comme le Public, à l'égard d'Atrée, ne s'est point piqué, dans ses juge-

mens, de cette prétendue infaillibilité que j'ai ofé lui reprocher, il est bien juste, puisqu'il a changé de sentiment, que je change de style, & que je fasse succéder la reconnoissance aux plaintes: bien entendu que je ne les lui épargnerai pas, s'il s'avise jamais de ne prendre plus à quelques-unes de mes Pièces le même plaisir qu'il y a pris autresois.



#### ACTEURS.

ATRÉE, Roi d'Argos.

THYESTE, Roi de Mycènes, Frère d'Atrée.

PLISTHÈNE, Fils d'Ærope & de Thyeste, cru fils d'Atrée.

THÉODAMIE, Fille de Thyeste.

EURYSTHÈNE, Confident d'Atrée.

ALCIMÉDON, Officier de la Flotte.

THESSANDRE, Confident de Plisthène.

LÉONIDE, Confidente de Théodamie.

SUITE D'ATRÉE.

GARDES.

La Scène est à Chalcys, Capitale de l'Isle d'Eubée, dans le Palais d'Atrée.



### ATREE





# ATRÉE

ET

# THYESTE,

TRAGÉDIE.

ACTE PREMIER.

S C È N E P R E M I È R E.

ATRÉE, EURISTHÈNE, ALCIMÉDON,
GARDES.

ATRÉE.

Avec l'éclat du jour, je vois enfin renaître L'espoir & la douceur de me venger d'un traître. Les vents, qu'un Dieu contraire enchaînoit loin de nous,

G 4

Semblent, avec les flots, exciter mon courroux. Le calme si long-temps fatal à ma vengeance, Avec mes ennemis n'est plus d'intelligence. Le foldat ne craint plus qu'une indigne repos Avilisse l'honneur de ses derniers travaux. Allez, Alcimédon: que la flotte d'Atrée Se prépare à voguer loin de l'Isle d'Eubée. Puisque les Dieux jaloux ne l'y retiennent plus, Portez à tous ses Chefs mes ordres absolus, Que tout soit prêt.

### SCÈNE II.

ATRÉE, EURISTHÈNE, GARDES.

ATRÉE, à ses Gardes.

ET vous, que l'on cherche Plisthène: Je l'attends en ces lieux. Toi, demeure, Euristhène.



## S C È N E III. ATRÉE, EURISTHÈNE.

#### ATRÉE.

Enfin, ce jour heureux, ce jour tant fouhaité Ranime dans mon cœur l'espoir & la sierté. Athènes, trop long-temps l'asyle de Thyeste, Eprouvera bientôt le sort le plus suneste: Mon sils, prêt à servir un si juste transport, Va porter dans ses murs & la slamme & la mort.

#### EURISTHÈNE.

Ainsi, loin d'épargner l'infortuné Thyeste, Vous détruisez encor l'asyle qui lui reste. Ah! Seigneur, si le sang qui vous unit tous deux, N'est plus qu'un titre vain pour ce Roi malheureux, Songez que rien ne peut mieux remplir votre envie, Que le barbare soin de prolonger sa vie. Accablé des malheurs qu'il éprouve aujourd'hui, Le laisser vivre encor, c'est se venger de lui.

#### ATRÉE.

Que je l'épargne, moi! lassé de le poursuivre, Pour me venger de lui, que je le laisse vivre! Ah! quels que soient les maux que Thyeste ait soussers,

Il n'aura contre moi d'asyle qu'aux Enfers: Mon implacable cœur l'y poursuivroit encore, S'il pouvoit s'y venger d'un traître que j'abhorre: Après l'indigne affront que m'a fait son amour, Je ferai sans honneur tant qu'il verra le jour. Un ennemi qui peut pardonner une offense, Ou manque de courage, ou manque de puissance. Rien ne peut arrêter mes transports furieux. Je voudrois me venger, fût-ce même des Dieux. Du plus puissant de tous j'ai reçu la naissance; Je le sens au plaisir que me fait la vengeance: Enfin mon cœur se plaît dans cette inimitié; Et, s'il a des vertus, ce n'est pas la pitié. Ne m'oppose donc plus un sang que je déteste; Ma raison m'abandonne, au seul nom de Thyeste: Instruit par ses fureurs à ne rien ménager, Dans les flots de son sang je voudrois le plonger. Qu'il n'accuse que lui du malheur qui l'accable; Le fang qui nous unit me rend-il feul coupable? D'un criminel amour le perfide enivré A-t-il eu quelqu'égard pour un nœud si sacré? Mon cœur, qui sans pitié lui déclare la guerre, Ne cherche à le punir qu'au défaut du tonnerre.

#### EURISTHÈNE.

Depuis vingt ans entiers ce courroux affoibli Sembloit pourtant laisser Thyeste dans l'oubli.

#### ATRÉE.

Dis plutôt qu'à punir mon âme ingénieuse Méditoit dès ce temps une vengeance affreuse : Je n'épargnois l'ingrat que pour mieux l'accabler: C'est un projet enfin à te faire trembler. Instruit des noirs transports où mon âme est livrée, Lis mieux dans le fecret & dans le cœur d'Atrée. Je ne veux découvrir l'un & l'autre qu'à toi; Et je te les cachois, sans soupçonner ta foi. Ecoute. Il te souvient de ce triste hyménée Qui d'Ærope à mon fort unit la destinée. Cet hymen me mettoit au comble de mes vœux; Mais à peine aux autels j'en eus formé les nœuds, Qu'à ces mêmes autels, & par la main d'un frère, Je me vis enlever une épouse si chère. Tes yeux furent témoins des transports de mon cœur: A peine mon amour égaloit ma fureur; Jamais Amant trahi ne l'a plus signalée. Mycènes (tu le sais) sans pitié désolée, Par le fer & le feu vit déchirer son sein; Mon amour outragé me rendit inhumain. Enfin, par ma valeur Ærope recouvrée, Après un an, revint entre les mains d'Atrée. Quoique déja l'hymen, ou plutôt le dépit, Eussent depuis ce temps mis une autre en mon lit; Malgré tous les appas d'une épouse nouvelle,

Ærope à mes regards n'en parut que plus belle. Mais en vain mon amour brûloit de nouveaux feux, Elle avoit à Thyeste engagé tous ses vœux; Et liée à l'ingtat d'une secrette chaîne, Ærope (le dirai-je) en eut pour fruit Plisthène.

#### EURISTHÈNE.

Dieux! qu'est-ce que j'entends? quoi! Plisthène, Seigneur, Reconnu dans Argos pour votre successeur, Pour votre sils, ensin?

#### ATRÉE.

C'est lui-même, Euristhène.
C'est ce même Guerrier, c'est ce même Plisthène,
Que ma Cour aujourd'hui croit encor, sous ce nom,
Frère de Ménélas, frère d'Agamemnon.
Tu sais, pour me venger de sa perside mère,
A quel excès fatal me porta ma colère.
Heureux, si le poison qui servit ma fureur,
De mon indigne amour eût étoussé l'ardeur!
Celui de l'insidelle éclatoit pour Thyeste,
Au milieu des horreurs du sort le plus sunesse.
Je ne puis, sans frémir, y penser aujourd'hui;
Ærope, en expirant, brûloit encor pour lui.
Voilà ce qu'en un mot surprit ma vigilance,
A ceux qui de l'ingrate avoient la considence.
(Il lui montre en ce moment une Lettre d'Ærope.)

#### LETTRE D'ÆROPE.

- "D'Atrée en ce moment j'éprouve le courroux,
- " Cher Thyeste, & je meurs sans regretter la vie.
- » Puisque je ne l'aimois que pour vivre avec vous,
- » Je ne murmure point qu'elle me foit ravie.
- » Plisthène fut le fruit de nos tristes amours:
- » S'il passe jusqu'à vous, prenez soin de ses jours;
- » Qu'il fasse quelquefois ressouvenir son père
- " Du malheureux amour qu'avoit pour lui sa mère ».

Juge de quels succès ses soins surent suivis;
Je retins à la fois son billet & son fils.
Je voulus étousser ce monstre en sa naissance:
Mais mon cœur plus prudent l'adopta par vengeance;
Et, méditant dès-lors le plus affreux projet,
Je le sis au palais apporter en secret.
Un fils venoit de naître à la nouvelle Reine;
Pour remplir mes projets, je le nommai Plisthène,
Et mis le fils d'Ærope au berceau de ce fils,
Dont depuis m'ont privé les Destins ennemis.
C'est sous un nom si cher qu'Argos l'a vu paroître:
Je sis périr tous ceux qui pouvoient le connoître;
Et laissant ce secret entre les Dieux & moi,
Je ne l'ai jusqu'ici consié qu'à ta soi.
Après ce que ru sais, sans que je te l'apprenne,

Tu vois à quel dessein j'ai conservé Plisthène;

Et, puisque la pitié n'a point sauvé ses jours, A quel usage ensin j'en destine le cours.

#### EURISTHÈNE.

Quoi, Seigneur! sans frémit du transport qui vous guide, Vous pourriez réserver Plisshène au parricide?

#### ATRÉE.

Oui, je veux que ce fruit d'un amour odieux Signale quelque jour ma fureur en ces lieux; Sous le nom de mon fils, utile à ma colère, Qu'il porte le poignard dans le sein de son père; Que Thyeste, en mourant, de son malheur instruit, De ses lâches amours reconnoisse le fruit. Oui, je veux que, baigné dans le sang de ce traître, Plisthène verse un jour le sang qui l'a fait naître; Et que le sien après, par mes mains répandu, Dans sa source à l'instant se trouve confondu. Contre Thyeste enfin tout paroît légitime; Je n'arme contre lui que le fruit de son crime. Son forfait mit au jour ce Prince malheureux: Il faut, par un forfait, les en priver tous deux. Thyeste est sans soupçons, & son âme abusée Ne me croit occupé que de l'Isle d'Eubée: Je ne suis en effet descendu dans ces lieux, Que pour mieux dérober mon secret à ses yeux. Athènes, disposée à servir ma vengeance, Avec moi dès long-temps agit d'intelligence;

Et son Roi, craignant tout de ma juste sureur, De son nom seulement cherche à couvrir l'honneur. Du jour que mes vaisseaux menaceront Athènes, De ce jour tu verras Thyeste dans mes chaînes. Ma slotte me répond de ce qu'on m'a promis, Je répondrai bientôt & du père & du fils.

#### EURISTHÈNE.

Eh bien! sur votre frère épuisez votre haîne: Mais du moins épargnez les vertus de Plisthène.

#### ATRÉE.

Plisthène, né d'un sang au crime accoutumé, Ne démentira point le fang qui l'a formé; Et comme il a déjà tous les traits de sa mère, Il auroit quelque jour les vices de son père. Quel peut être le fruit d'un couple incestueux? Moi-même j'avois cru Thyeste vertueux; Il m'a trompé: son fils me tromperoit de même: D'ailleurs, il lui faudroit laisser mon diademe. Le titre de mon fils l'assûre de ce rang; En faudra-t-il, pour lui, priver mon propre fang? Que dis-je? pour venger l'affront le plus funeste, En dépouiller mes fils pour le fils de Thyeste? C'est ma seule fureur qui prolonge ses jours; Il est temps désormais qu'elle en tranche le cours. Je veux, par les forfaits où ma haîne me livre, Me payer des momens que je l'ai laissé vivre.

Que l'on approuve, ou non, un dessein si fatal, Il m'est doux de verser tout le sang d'un rival.

### SCÈNE IV.

# ATRÉE, PLISTHÈNE, EURISTHÈNE, THESSANDRE, GARDES.

ATRÉE, bas à Euristhène.

Mais Plisthène paroît. Songe que ma vengeance Renferme des secrets consacrés au silence.

( à Plisthène.)

Prince, cet heureux jour, mais si lent à mon gré, Presse ensin un départ trop long-temps disséré. Tout semble en ce moment proscrire un insidèle; La mer mugit au loin, & le vent vous appelle. Le foldat, dont ce bruit a réveillé l'ardeur, Au seul nom de son chef, se croit déjà vainqueur. Il n'en attend pas moins de sa valeur suprême, Que ce qu'en vit Élis, Rhodes, cette Isle même; Et moi, que ce Héros ne sert point à demi, J'en attends encor plus que n'en craint l'ennemi. Je connois de ce chef la valeur & le zèle; Je sais que je n'ai point de sujet plus sidèle. Aujourd'hui cependant soussers, sans murmurer, Que votre père encor cherche à s'en assure.

L'affront

L'affront est grand, l'ardeur de s'en venger extrême;
Jurez-moi donc, mon fils, par les Dieux, par moi-même,
(Si le Destin pour nous se déclare jamais)
Que vous me vengerez au gré de mes souhaits.
Oui, je puis m'en flatter, je connois trop Plisthène;
Plus ardent que moi-même, il servira ma haîne;
A peine mon courroux égale son grand cœur.
Il vengera son père.

#### PLISTHÈNE.

En doutez-vous, Seigneur? Eh! depuis quand ma foi vous est-elle suspecte? Avez-vous des desseins que mon cœur ne respecte? Ah! si vous en doutiez, de mon sang le plus pur....

#### ATRÉE.

Mon fils, sans en douter, je veux en être sûr. Jurez-moi qu'à mes loix votre main asservie Vengera mes assronts au gré de mon envie.

#### PLISTHÈNE.

Seigneur, je n'ai point cru que, pour servir mon Roi, Il fallûr exciter ni ma main, ni ma soi.
Faut-il par des sermens que mon cœur vous rassûre?
Le soupçonner, Seigneur, c'est lui faire une injure.
Vous me verrez toujours contre vos ennemis
Remplir tous les devoirs de sujet & de sils.
Oui, j'atteste des Dieux la majesté sacrée
Tome I.

Que je serai soumis aux volontés d'Atrée; Que, par moi seul ensin, son courroux assouvi Fera voir à quel point je lui suis asservi.

#### ATRÉE.

Ainsi, prêt à punir l'ennemi qui m'offense, Je puis tout espérer de votre obéissance; Et le lâche, à mes yeux, par vos mains égorgé, Ne triomphera plus de m'avoir outragé. Allez, que votre bras, à l'Attique funeste, S'apprête à m'immoler le perside Thyeste.

#### PLISTHÈNE.

Moi, Seigneur?

#### ATRÉE.

Oui, mon fils. D'où naît ce changement? Quel repentir succede à votre empressement? Quelle étoit donc l'ardeur que vous faissez paroître? Tremblez-vous, lorsqu'il faut me délivrer d'un traître?

#### PLISTHENE.

Non. Mais daignez m'armer pour un emploi plus beau: Je serai son vainqueur, & non pas son bourreau. Songez-vous bien quel nœud vous unit l'un & l'autre? En répandant son sang, je repandrois le vôtre. Ah! Seigneur, est-ce ainsi que l'on surprend ma soi?

#### ATRÉE.

Les Dieux m'en sont garants; c'en est assez pour moi.

#### PLISTHÈNE.

Juste Ciel!

#### ATRÉE.

J'entrevois, dans votre âme interdite,
De secrets sentimens dont la mienne s'irrite.
Etoussez des regrets désormais superflus:
Partez, obéissez, & ne répliquez plus.
Des bords Athéniens j'attends quelque nouvelle.
Vous, cependant, vôlez où l'honneur vous appelle.
Que ma flotte avec vous se dispose à partir;
Et quand tout sera prêt, venez m'en avertir:
Je veux de ce départ être témoin moi-même.

## S C È N E V. PLISTHÈNE, THESSANDRE.

#### PLISTHÈNE.

Qu'AI-JE fait, malheureux? quelle imprudence extrême! Je ne sais quel effroi s'empare de mon cœur; Mais tout mon sang se glace, & je frémis d'horreur. Dieux, que dans mes sermens malgré moi j'intéresse, Perdez le souvenir d'un indigne promesse; Ou recevez ici le serment que je sais, En dussé-je périr, de n'obéir jamais.

Mais pourquoi m'allarmer d'un serment si funeste?

Que peut craindre un grand cœur, quand savertului reste?

Athènes me répond d'un trépas glorieux;

Et j'y cours m'affranchir d'un serment odieux.

Survivre aux maux cruels dont le destin m'accable,

Ce seroit, plus que lui, m'en rendre un jour coupable.

Haï, persécuté, chargé d'un crime affreux,

Dévoré sans espoir d'un amour malheureux,

Malgré tant de mépris que je chéris encore,

La mort est désormais le seul Dieu que j'implore;

Trop heureux de pouvoir arracher en un jour

Ma gloire à mes sermens, mon cœur à son amour!

#### THESSANDRE.

Que dites-vous, Seigneur? Quoi! pour une inconnue...

#### PLISTHÈNE.

Peux-tu me condamner, Thessandre? Tu l'as vue.
Non, jamais plus de grâce & plus de majesté
N'ont distingué les traits de la divinité.
Sa beauté, tout ensin, jusqu'à son malheur même,
N'offre en elle qu'un front digne du diadême:
De superbes débris, une noble sierté,
Tour en elle du sang marque la dignité.
Je te dirai bien plus: cette même inconnue
Voit mon âme à regret dans ses fers retenue:
Et qui peut dédaigner mon amour & mon rang,
Ne peut être formé que d'un illustre sang.

Quoi qu'il en foit, mon cœur, charmé de ce qu'il aime, N'examine plus rien dans son amour extrême.

Quel cœur n'eût-elle pas attendri, justes Dieux!

Dans l'état où le fort vint l'offrir à mes yeux,

Déplorable jouet des vents & de l'orage,

Qui même, en l'y poussant, l'envioient au rivage;

Roulant parmi les flots, les morts & les débris,

Des horreurs du trépas les traits déjà flétris,

Mourante entre les bras de son malheureux père,

Tout prêt lui-même à suivre un fille si chère...?

J'entends du bruit. On vient. Peut-être c'est le Roi....

### SCÈNE VI.

### THÉODAMIE, LÉONIDE, PLISTHÈNE, THESSANDRE.

#### PLISTHENE, à Thessandre.

M AI s non, c'est l'étrangère. Ah! qu'est-ce que je voi, Thessandre? un soin pressant semble occuper son âme. (à Théodamie.)

Où portez-vous vos pas? Me cherchez-vous, Madame? Du trouble où je vous vois ne puis-je être éclairci?

#### THÉODAMIE.

C'est vous-même, Seigneur, que je cherchois ici.

D'Athènes, dès long-temps, embrassant la conquête, On dit qu'à s'éloigner votre flotte s'apprête; Que chaque instant d'Atrée excitant le courroux, Pour fortir de Chalcys, elle n'attend que vous. Si ce n'est pas vous faire une injuste prière, Je viens vous demander un vaisseau pour mon père. Le sien, vous le savez, périt presqu'à vos yeux; Et nous n'avons d'appui que de vous en ces lieux. Vous sauvâtes des slots & le père & la fille; Achevez de sauver une triste famille.

#### PLISTHÈNE.

Voyez ce que je puis, voyez ce que je dois.
D'Atrée en ce climat tout respecte les loix.
Il n'est que trop jaloux de son pouvoir suprême.
Je ne puis rien ici, si ce n'est par lui-même.
Il reverra bientôt ses vaisseaux avec soin,
Et du départ lui-même il doit être témoin:
Voyez-le. Il vous souvient comme il vous a reçue,
Le jour que ce palais vous offrit à sa vue;
Il plaignit vos malheurs, vous offrit son appui;
Son cœur ne sera pas moins sensible aujourd'hui:
Vous n'en éprouverez qu'une bonté facile.
Mais qui peut vous forcer à quitter cet asyle?
Quel déplaisir secret vous chasse de ces lieux?
Mon amour vous rend-il ce séjour odieux?
Ces bords sont-ils pour vous une terre étrangère?

N'y reverra-t-on plus ni vous, ni votre père? Quel est son nom, le vôtre? où portez-vous vos pas? Ne connoîtrai-je enfin de vous que vos appas?

#### THÉODAMIE.

Seigneur, trop de bonté pour nous vous intéresse. Mon nom est peu connu, ma patrie est la Grèce; Et j'ignore en quel lieu, sortant de ces climats, Mon père infortuné doit adresser ses pas.

#### PLISTHÈNE.

Je ne vous presse point d'éclaircir ce mystère : Je souscris au secret que vous voulez m'en faire. Abandonnez ces lieux, ôtez-moi pour jamais Le dangereux espoir de revoir vos attraits. Fuyez un malheureux, punissez-le, Madame, D'oser brûler pour vous de la plus vive flamme: Et moi, prêt d'adorer jusqu'à votre rigueur, J'attendrai que la mort vous chasse de mon cœur: C'est, dans mon sort cruel, mon unique espérance. Mon amour, cependant, n'a rien qui vous offense: Le Ciel m'en est témoin; & jamais vos beaux yeux N'ont peut-être allumé de moins coupables feux. Ce cœur, à qui le vôtre est toujours si sévère, N'offrit jamais aux Dieux d'hommage plus sincère, Inutiles respects, reproches superflus! Tout va nous séparer; je ne vous verrai plus.

Adieu, Madame, adieu: prompt à vous satisfaire, Je reviendrai, pour vous, m'employer près d'un père: Quel qu'en soit le succès, je vous réponds du moins, Malgré votre rigueur, de mes plus tendres soins.

# S C È N E V I I. THÉODAMIE, LÉONIDE.

#### THÉODAMIE.

OU fommes-nous, hélas! ma chère Léonide? Quel astre injurieux en ces climats nous guide? O vous qui nous jettez sur ces bords odieux, Cachez-nous au Tyran qui règne dans ces lieux, Dieux puissans, sauvez-nous d'une main ennemie! Quel séjour pour Thyeste & pour Théodamie! Du sort qui nous poursuit, vois quelle est la rigueur. Atrée après vingt ans rallumant sa fureur, Sous d'autres intérêts déguisant ce mystère, Arme pour désoler l'asyle de son frère. L'infortuné Thyeste, instruit de ce danger, A son tour en secret arme pour se venger, Flatté du vain espoir de rentrer dans Mycènes, Tandis que l'ennemi vogueroit vers Athènes, Ou pendant que Chalcys, par de puissans efforts, Retiendroit le Tyran sur ces funestes bords.

Inutiles projets, inutile espérance! L'Euripe a tout détruit, plus d'espoir de vengeance; Et c'est ce même amant, ce Prince généreux, Sans qui nous périssions sur ce rivage affreux, Ce Prince à qui je dois le falut de mon père, Qui, la foudre à la main, va combler sa misère. Athènes va tomber, si, pour comble de maux, Thyeste dans ces murs n'accable ce Héros. Trop heureux cependant, si de l'Isle d'Eubée Il pouvoit s'éloigner fans le secours d'Arrée! Sauvez-l'en, s'il se peut, grands Dieux! Votre courroux Poursuit-il des mortels si semblables à vous? Ciel! puisqu'il faut punir, venge-toi sur son frère: Atrée est un objet digne de ta colère. Je tremble à chaque pas que je fais en ces lieux: Hélas! Thyeste en vain s'y cache à tous les yeux, Quoiqu'absent dès long-temps, on peut le reconnoître; Heureux que sa langueur l'empêche d'y paroître!

#### LÉONIDE.

Espérez du Destin un traitement plus doux; Que craindre d'un Tyran, quand son fils est pour vous? Attendez tout d'un cœur & généreux & tendre: La main qui nous sauva peut encor vous défendre. Tout n'est pas contre vous dans ce fatal séjour, Puisque déjà vos yeux y donnent de l'amour.

#### THÉODAMIE.

Ne comptes-tu pour rien un amour si funeste?

Le fils d'Atrée aimer la fille de Thyeste!

Hélas! si cet amour est un crime pour lui,

Comment nommer le feu dont je brûle aujourd'hui?

Car ensin ne crois pas que j'y sois moins livrée;

La fille de Thyeste aime le fils d'Atrée.

Contre tant de vertus mon cœur mal affermi

Craint plus en lui l'amant qu'il ne craint l'ennemi.

Mais mon père m'attend; allons lui faire entendre,

Pour un départ si prompt, le parti qu'il faut prendre:

Heureuse cependant, si ce funeste jour

Ne voit d'autres malheurs que ceux de notre amour!

Fin du premier Acte.

## ACTE II.

# S C È N E P R E M I È R E. THYESTE, THÉODAMIE, LÉONIDE.

#### THYESTE.

CE n'est plus pour tenter une grâce incertaine; Mais, avant son départ, je voudrois voir Plisthène: Léonide, sachez s'il n'est point de retour.

# S C È N E I I. THYESTE, THÉODAMIE.

#### THYESTE.

MA fille, il faut songer à suir de ce séjour:
Tout menace à la fois l'asyle de Thyeste;
Désendons, s'il se peut, le seul bien qui nous reste.
D'un père infortuné que prétendent vos pleurs?
Voulez-vous, dans ces lieux, voir combler mes malheurs?

Pourquoi, sur mes desirs cherchant à me contraindre, Ne point voir le Tyran? Qu'en avez-vous à craindre? Sans lui, sans son secours, quel sera mon espoir? Vous voyez que Plisthène est ici sans pouvoir, Qu'il va bientôt voguer vers le port de Pyrée; Voulez-vous qu'à ma fuite il en ferme l'entrée? La voile se déploie, & slotte au gré des vents, Laissez-moi prositer de ces heureux instans. Voyez, puisqu'il le faut, l'inexorable Atrée: Si sa flotte une fois abandonne l'Eubée, Par quel autre moyen me fera-t-il permis De sortir désormais de ces lieux ennemis?

#### THÉODAMIE.

Ne précipitez rien: quel intérêt vous presse?

Pourquoi, Seigneur, pourquoi vous exposer sans cesse?

A peine enfin sauvé de la fureur des eaux,

Ne vous rejettez point dans des périls nouveaux.

A partir de Chalcys le Tyran se prépare;

Les vents vont de cette isle éloigner ce barbare:

D'un secours dangereux sans tenter le hasard,

Cachez-vous avec soin jusques à son départ.

#### THYESTE.

Ma fille, quel conseil! eh quoi! vous pouvez croire Que je veuille à mes jours facrifier ma gloire! Non, non, je ne puis voir désoler, sans secours, Des États si long-temps l'asyle de mes jours. Moi, qui ne prétendois m'emparer de Mycènes, Que pour forcer Atrée à s'éloigner d'Athènes; Je l'abandonnerois lorsqu'elle va périr! Non, je cours dans ses murs la défendre ou mourir. Vous m'opposez en vain l'impitoyable Atrée: Peut-il me soupçonner d'être en cette contrée? Sans appui, sans secours, sans suite dans ces lieux, Sans éclat qui sur moi puisse attirer les yeux, Dans l'état où m'a mis la colère céleste, Hélas! & qui pourroit reconnoître Thyeste? Voyez donc le Tyran: quel que foit fon courroux, C'est assez que mon cœur n'en craigne rien pour vous, Ma fille; vous favez que sa main meurtrière Ne poursuit point sur vous le crime d'une mère: C'est moi seul, c'est Ærope enlevée à ses vœux, Et vous ne fortez point de ce sang malheureux. Allez: votre frayeur qui dans ces lieux m'arrête, Est le plus grand péril qui menace ma tête. Demandez un vaisseau; quel qu'en soit le danger, Mon cœur au désespoir n'a rien à ménager.

#### THÉODAMIE.

Ah! périsse plutôt l'asyle qui nous reste, Que de tenter, Seigneur, un secours si funeste!

#### THYESTE.

En dussé-je périr, songez que je le veux. Sauvez-moi, par pitié, de ces bords dangereux.

Du soleil à regret j'y revois la lumière. Malgré moi, le fommeil y ferme ma paupière. De mes ennuis secrets rien n'arrête le cours: Tout à de tristes nuits joint de plus tristes jours. Une voix, dont en vain je cherche à me défendre, Jusqu'au fond de mon cœur semble se faire entendre: J'en suis épouvanté. Les songes de la nuit Ne se dissipent point par le jour qui les suit : Malgré ma fermeté, d'infortunés présages Asservissent mon âme à ces vaines images. Cette nuit même encor, j'ai senti dans mon cœur Tout ce que peut un songe inspirer de terreur. Près de ces noirs détours, que la rive infernale Forme à replis divers dans cette Isle fatale, J'ai cru long-temps errer parmi des cris affreux Que des Mânes plaintifs poussoient jusques aux Cieux. Parmi ces tristes voix, sur ce rivage sombre, J'ai cru d'Ærope en pleurs entendre gémir l'Ombre; Bien plus, j'ai cru la voir s'avancer jusqu'à moi, Mais dans un appareil qui me glaçoit d'effroi: " Quoi! tu peux t'arrêter dans ce séjour funeste! » Suis-moi, m'a-t-elle dit, infortuné Thyeste ». Le Spectre, à la lueur d'un triste & noir flambeau, A ces mots, m'a traîné jusques sur son tombeau. J'ai frémi d'y trouver le redoutable Atrée, Le geste menaçant, & la vue égarée, Plus terrible pour moi, dans ces cruels momens,

Que le tombeau, le Spectre & ses gémissemens.
J'ai cru voir le barbare entouré de Furies.
Un glaive encor sumant armoit ses mains impies;
Et, sans être attendri de ses cris douloureux,
Il sembloit dans son sang plonger un malheureux.
Ærope, à cet aspect, plaintive & désolée,
De ses lambeaux sanglans à mes yeux s'est voilée.
Alors j'ai fait, pour suir, des efforts impuissans;
L'horreur a suspendu l'usage de mes sens.
A mille affreux objets l'âme entière livrée,
Ma frayeur m'a jetté sans force aux pieds d'Atrée.
Le cruel, d'une main, sembloit m'ouvrir le flanc,
Et de l'autre, à longs traits, m'abbreuver de mon sang.
Le flambeau s'est éteint, l'Ombre a percé la terre;
Et le songe a fini par un coup de tonnerre.

#### THEODAMIE.

D'un songe si cruel quelle que soit l'horreur, Ce phantôme peut-il troubler votre grand cœur? C'est une illusion....

#### THYESTE.

J'en croirois moins un fonge, Sans les ennuis fecrets où ma douleur me plonge. J'en crains plus du Tyran qui règne dans ces lieux, Que d'un fonge si triste, & peut-être des Dieux. Je ne connois que trop la fureur qui l'entraîne.

#### THÉODAMIE.

Vous connoissez aussi les vertus de Plisthène....

#### THYESTE.

Quoiqu'il foit né d'un fang que je ne puis aimer, Sa générolité me force à l'estimer. Ma fille, à ses vertus je sais rendre justice; Des fureurs du Tyran son fils n'est point complice. Je sens bien quelquefois que je dois le hair; Mais mon cœur sur ce point a peine à m'obéir. Hélas! & plus je vois ce généreux Plisthène, Plus j'y trouve des traits qui défarment ma haîne. Mon cœur, qui cependant craint de lui trop devoir, Ni ne veut, ni ne doit compter fur son pouvoir. Quoique sur sa vertu vous soyez rassurée, Je suis toujours Thyeste, & lui le fils d'Atrée. Je crois voir le Tyran; je vous laisse avec lui. Ma fille, devenez vous-même notre appui; Tentez tout sur le cœur de mon barbare frère; Songez qu'il faut sauver & vous & votre père.



# SCÈNE III.

ATRÉE, THÉODAMIE, EURISTHÈNE. ALCIMÉDON, LÉONIDE, GARDES.

#### ALCIMEDON.

Vous tenteriez, Seigneur, un inutile effort; Je le fais d'un vaisseau qui vient d'entrer au port. On ne fait s'il a pris la route de Mycènes: Mais, depuis près d'un mois, il n'est plus dans Athènes. Vous en pourrez vous-même être mieux éclairci; Le Chef de ce vaisseau sera bientôt ici.

#### ATRÉE.

Qu'il vienne, Alcimédon: allez, qu'on me l'amène; Je l'attends: avec lui faites venir Plisthène; Il doit être déjà de retour en ces lieux.



# SCÈNE IV.

# ATRÉE, THÉODAMIE, LÉONIDE, EURISTHÈNE, GARDES.

ATRÉE, à Théodamie.

MADAME, quel dessein vous présente à mes yeux?

#### THÉODÁMIE.

Prête à tenter, Seigneur, la route du Bosphore, Souffrez qu'une étrangère aujourd'hui vous implore. J'éprouve dès long-temps qu'un Roi si généreux Ne voit point, sans pitié, le sort des malheureux. Sur ces bords, échappée au plus cruel nausrage, Les slots de mes débris ont couvert ce rivage. Sans appui, sans secours dans ces lieux écartés, J'attends tout désormais de vos seules bontés. Vous parûtes sensible au destin qui m'accable. Puis-je espérer, Seigneur, qu'un Roi si redoutable Daigne, de mes malheurs plus touché que les Dieux, M'accorder un vaisseau pour sortir de ces lieux?

#### ATRÉE.

Puisque la mer vous laisse une libre retraite, Ordonnez, & bientôt vous serez satisfaite; Disposez de ma slotte avec autorité. Un vaisseau suffit-il pour votre sûreté? Prête à sortir des lieux qui sont sous ma puissance, Où vous conduira-t-il?

#### THÉODAMIE.

Seigneur, c'est à Byzance Que je prétends bientôt, aux pieds de nos autels, Du prix de vos bienfaits charger les Immortels.

#### ATRÉE.

Mais Byzance, Madame, est-ce votre patrie?

#### THÉODAMIE.

Non; j'ai reçu le jour non loin de la Phrygie.

#### ATRÉE.

Par quel étrange fort, si loin de ces climats, Vous retrouvez-vous donc dans mes nouveaux États? Ce vaisseau, que les vents jettèrent dans l'Eubée, Sortoit-il de Byzance, ou du port de Pyrée? En vous sauvant des flots, mon sils (je m'en souviens) Ne trouva sur ces bords que des Athéniens.

#### THÉODAMIE.

Peut-être, comme nous le jouet de l'orage, Il furent comme nous poussés sur ce rivage: Mais ceux qu'en ce palais a sauvé votre fils, Ne sont point nés, Seigneur, parmi vos ennemis.

#### ATRÉE.

Mais, Madame, parmi cette troupe étrangère, Plisthène sur ces bords rencontra votre père: Dédaigne-t-il un Roi qui devient son appui? D'où vient que devant moi vous paroissez sans lui?

#### THÉODAMIE.

Mon père infortuné, sans amis, sans patrie, Traîne à regret, Seigneur, une importune vie, Et n'est point en état de paroître à vos yeux.

#### ATRÉE.

Gardes, faites venir l'Étranger en ces lieux. (Quelques Gardes fortent.)

#### THÉODAMIE.

On doit des malheureux respecter la misère.

#### ATRÉE.

Je veux de ses malheurs consoler votre père;
Je ne veux rien de plus. Mais quel est votre esseri!
Votre père, Madame, est-il connu de moi?
A-t-il quelques raisons de redouter ma vue?
Quelle est donc la frayeur dont je vous vois émue?

#### THÉODAMIE.

Seigneur, d'aucun effroi mon cœur n'est agité. Mon père peut ici paroître en sûreté. Hélas! à se cacher qui pourroit le contraindre? Étranger dans ces lieux, eh! qu'auroit-il à craindre? A ses jours languissans le péril attaché Le retenoit, Seigneur, sans le tenir caché.

### SCÈNE V.

ATRÉE, THYESTE, THÉODAMIE, LÉONIDE, EURISTHÈNE, GARDES.

THÉODAMIE, à part.

LE voilà: je succombe, & me soutiens à peine. Dieux! cachez-le au Tyran, ou ramenez Plisthène.

ATRÉE, à Thyeste.

Étranger malheureux, que le sort en courroux, Lassé de te poursuivre, a jetté parmi nous, Quel est ton nom, ton rang? Quels humains t'ont vu naître?

THYESTE.

Les Thraces.

ATREE.

Et ton nom?

THYESTE.

Pourriez-vous le connoître?

Philoclete.

ATRÉE.

Ton rang?

THYESTE.

Noble, fans dignité, Et toujours le jouet du Destin irrité.

ATRÉE.

Où s'adressoient res pas? & de quelle contrée Revenoit ce vaisseau brisé près de l'Eubée?

THYESTE.

De Sestos; & j'allois à Delphes implorer Le Dieu dont les rayons daignent nous éclairer.

ATRÉE.

Et tu vas de ces lieux?....

THYESTE.

Seigneur, c'est dans l'Asie

Que je vais terminer ma déplorable vie; Espérant aujourd'hui que de votre bonté J'obtiendrai le secours que les slots m'ont ôté. Daignez....

ATRÉE.

Quel fon de voix a frappé mon oreille! Quel transport tout-à-coup dans mon cœur se réveille! D'où naissent à la fois des troubles si puissans?

Quelle soudaine horreur s'empare de mes sens?

Toi, qui poursuis le crime avec un soin extrême,

Ciel, rends vrais mes soupçons, & que ce soit lui-même.

Je ne me trompe point, j'ai reconnu sa voix;

Voilà ses traits encore: ah! c'est lui que je vois.

Tout ce déguisement n'est qu'une adresse vaine;

Je le reconnoîtrois seulement à ma haîne.

Il fait pour se cacher des efforts supersus.

C'est Thyeste lui-même, & je n'en doute plus.

#### THYESTE.

Moi Thyeste, Seigneur!

#### ATRÉE.

Oui, toi-même, perfide:
Je ne le fens que trop au transport qui me guide;
Et je hais trop l'objet qui paroît à mes yeux,
Pour que tu ne sois point ce Thyeste odieux.
Tu fais bien de nier un nom si méprisable;
En est-il sous le Ciel un qui soit plus coupable?

#### THYESTE.

Eh bien! reconnoîs-moi: je suis ce que tu veux, Ce Thyeste ennemi, ce frère malheureux. Quand même tes soupçons & ta haîne suneste N'eussent point découvert l'infortuné Thyeste, Peut-être que la mienne, ésclave malgré moi, Aux dépens de mes jours m'eût découvert à toi.

#### ATRÉE.

Ah! traître, c'en est trop! le courroux qui m'anime T'apprendra si je sais comme on punit un crime. Je rends grâces au Ciel qui te livre en mes mains: Sans doute que les Dieux approuvent mes desseins, Puisqu'avec mes fureurs leurs soins d'intelligence, T'amenent dans des lieux tout pleins de ma vengeance. Perside, tu mourras: oui, c'est sait de ton sort; Ton nom seul en ces lieux est l'arrêt de ta mort. Rien ne peut t'en sauver, la soudre est toute prête; J'ai suspendu long-temps sa chûte sur ta tête. Le temps, qui t'a sauvé d'un vainqueur irrité, A grossi tes sorsaits par leur impunité.

#### THYESTE.

Que tardes-tu, cruel, à remplir ta vengeance?
Attends-tu de Thyeste une nouvelle offense?
Si j'ai pu quelque temps te dégusser mon nom,
Le soin de me venger en fut seul la raison.
Ne crois pas que la peur des sers ou du supplice
Ait à mon cœur tremblant dicté cet artissee.
Ærope, par ta main a vu trancher ses jours;
La même main des miens doit terminer le cours.
Je n'en puis regretter la trisse destinée.
Précipite, inhumain, leur course infortunée,

Et sois sûr que contr'eux l'attentat le plus noir N'égale point pour moi l'horreur de te revoir.

#### ATRÉE.

Vil rebut des mortels, il te sied bien encore De braver dans les fers un frère qui t'abhorre! Holà, Gardes, à moi!

#### THÉODAMIE, à Atrée.

Que faites-vous, Seigneur?

Dieux! fur qui va tomber votre injuste rigueur!

Ne suivrez-vous jamais qu'une aveugle colère?

Ah! dans un malheureux reconnoissez un frère.

Que sur ses noirs projets votre cœur combattu

Ecoute la nature, ou plutôt la vertu.

Immolez donc, Seigneur, & le père, & la fille;

Baignez-vous dans le sang d'une triste famille.

Thyeste, par vous seul accablé de malheurs,

Peut-il être un objet digne de vos sureurs?

#### ATRÉE.

Vous prétendez en vain que mon cœur s'attendrisse. Qu'on lui donne la mort, Gardes: qu'on m'obéisse; De son sang odieux qu'on épuise son flanc..... (bas, à part.)

Mais non: une autre main doit verser tout son sang. ( aux Gardes.)

Oubliois-je...? Arrêtez. Qu'on me cherche Plisthène.

# SCÈNE VI.

ATRÉE, THYESTE, PLISTHÈNE, THÉODAMIE, EURISTHÈNE, THESSANDRE, LÉONIDE, GARDES.

#### PLISTHÈNE, à Atrée.

CIEL! qu'est-ce que j'entends? quelle sureur soudaine De votre voix, Seigneur, a rempli tous ces lieux? Qui peut causer ici ces transports surieux?

### THÉODAMIE, à Plisthène.

Ces transports où l'emporte une injuste colère, Ne menacent, Seigneur, que mon malheureux père. Sauvez-le, s'il se peut, des plus sunestes coups.

#### PLISTHÈNE.

Votre père, Madame! ô ciel! que dites-vous? (à Atrée.)

A l'immoler, Seigneur, quel motif vous engage?
De quoi l'accuse-t-on? quel crime, quel outrage
De l'hospitalité vous fait trahir les droits?
Auroit-il, à son tour, violé ceux des Rois?
Étranger dans ces lieux, que vous a-t-il fait craindre
A le priver du jour qui puisse vous contraindre?

#### ATRÉE.

Étranger dans ces lieux! Que tu le connoîs mal! De tous mes ennemis tu vois le plus fatal. C'est de tous les humains le seul que je déteste, Un perside, un ingrat; en un mot, c'est Thyeste.

#### PLISTHÈNE.

Qu'ai-je entendu, grands Dieux! lui Thyeste, Seigneur? Eh bien! en doit-il moins stéchir votre rigueur? Calmez, Seigneur, calmez cette fureur extrême.

#### ATRÉE.

Que vois-je? quoi! mon fils armé contre moi-même! Quoi! celui qui devroit m'en venger aujourd'hui, Ofe, à mes yeux encor, s'intéresser pour lui! Lâche, c'est donc ainsi qu'à ton devoir sidèle, Tu disposes ton bras à servir ma querelle?

#### PLISTHENE.

Plutôt mourir cent fois: je n'ai point à choisir;
Dans mon sang, s'il le faut, baignez-vous à loisir.
Seigneur, par ces genoux que votre fils embrasse,
Accordez à mes vœux cette dernière grâce.
Après l'avoir sauvé des ondes en courroux,
M'en coûtera-t-il plus de le sauver de vous?
A mes justes desirs que vos transports se rendent.
Voyez quel est le sang que mes pleurs vous demandent:
C'est le vôtre, Seigneur, non un sang étranger.

C'est en lui pardonnant qu'il faut vous en venger.

#### ATRÉE.

Le perfide! si près d'éprouver ma vengeance, Daigne-t-il seulement implorer ma clémence?

#### THYESTE.

Que pourroit me servir d'implorer ton secours, Si ton cœur qui me hait veut me hair toujours? Eh! que n'ai-je pas sait pour séchir ta colère? Qui de nous deux, cruel, poursuit ici son frère? Depuis vingt ans entiers, que n'ai-je point tenté Pour calmer les transports de ton cœur irrité? Surmonte, comme moi, la vengeance & la haîne; Regle tes soins jaloux sur les soins de Plistène, Et tu verras bientôt, si j'en donne ma soi, Que tu n'as point d'ami plus sidèle que moi.

#### ATRÉE.

Quels feront tes garans, lorsque le nom de frère N'a pu garder ton cœur d'un amour téméraire? Quand je t'ai vu souiller par tes coupables seux Les autels où l'hymen alloit combler mes vœux, Que peux-tu m'opposer qui parle en ta désense? Les droits de la nature, ou bien de l'innocence?

#### THYESTE.

Ne me reproche plus mon crime ni mes feux; Tu m'as vendu bien cher cet amour malheureux. Pour t'attendrir enfin, auteur de ma misère, Considère un moment ton déplorable frère : Que peux-tu souhaiter qui te parle pour moi? Regarde en quel état je paroîs devant toi.

#### PLISTHÉNE.

Ah! rendez-vous, Seigneur; je vois que la Nature Dans votre cœur fensible excite un doux murmure. Ne le combattez point par des soins odieux; Elle n'inspire rien qui ne vienne des Dieux. C'est votre frère ensin: que rien ne vous arrête. De sa sidélité je réponds sur ma tête.

#### ATRÉE.

Plisthène, c'en est fait; je me rends à ta voix;
Je me sens attendri pour la première sois.
Je veux bien oublier une sanglante injure.
Thyeste, sur ma soi que ton cœur se rassure:
De mon inimitié ne crains point les retours;
Ce jour même en verra finir le triste cours.
J'en jure par les Dieux, j'en jure par Plisthène;
C'est le sceau d'une paix qui doit finir ma haîne.
Ses soins & ma pitié te répondront de moi,
Et mon sils, à son tour, me répondra de toi:
Je n'en demande point de garant plus sincére.
Prince, c'est donc sur vous que s'en repose un père.
Allez, & que ma Cour, témoin de mon courroux,
Soit témoin aujourd'hui d'un entretien plus doux.

# SCÈNE VII.

# ATRÉE, EURISTHÈNE, GARDES.

#### ATRÉE.

Tor, fais-les avec soin observer, Euristhène.

Disperse les Soldats les plus chers à Plisthène;

Ecarte les amis de cet audacieux,

Et viens, sans t'arrêter, me rejoindre en ces lieux.

Fin du second Acte.

## ACTE III.

# SCÈNE PREMIÈRE. ATRÉE, EURISTHÈNE.

#### ATRÉE.

Enfin, grâces aux Dieux, je tiens en ma puissance Le perfide ennemi que poursuit ma vengeance:
On l'observe en ces lieux, il ne peut échapper;
La main qui l'a sauvé ne sert qu'à le tromper.
Vengeons-nous; il est temps que ma colère éclate;
Prositons avec soin du moment qui la slatte;
Et que l'ingrat Thyeste éprouve dans ce jour.
Tout ce que peut un cœur trahi dans son amour.

#### EURISTHÈNE.

Eh! qui vous répondra que Plisthène obéisse; Que de cette vengeance il veuille être complice? Ne vous souvient-il plus que, près de la trahir, Il n'a point balancé pour vous désobéir?

#### ATRÉE.

Il est vrai qu'au refus qu'il a fait de s'y rendre, Je me suis vu contraint de n'oser l'entreprendre,

D'en différer enfin le moment malgré moi. Mais qui l'a pu porter à me manquer de foi? N'avoit-il pas juré de servir ma colère? Tant de soins redoublés pour la fille & le père Ne font-ils les effets que d'un cœur généreux? Non, non; la fource en est dans un cœur amoureux. Tant d'ardeur à sauver cette race ennemie, Me dit trop que Plisthène aime Théodamie. Je n'en puis plus douter : il la voit chaque jour, Il a pris dans ses yeux ce détestable amour; Et je m'étonne encor d'une ardeur si funeste! Que pouvoit-il fortir d'Ærope & de Thyeste, Qu'un sang qui dût un jour assouvir mon courroux? Le crime est fait pour lui, la vengeance pour nous. Livrons-le aux noirs forfaits où son penchant le guide; Joignons à tant d'horreurs l'horreur d'un parricide. Puis-je mieux me venger de ce sang odieux, Oue d'armer contre lui son forfait & les Dieux? Heureux qu'en ce moment le crime de Plisthène Me laisse sans regret au courroux qui m'entraîne! Qu'il vienne seul ici.



### SCÈNE II.

ATRÉE, seul.

LE Soldat écarté

Permet à ma fureur d'agir en liberté.

De son amour pour lui ma vengeance allarmée
Déjà loin de Chalcys a dispersé l'armée:
Tout ce que ce palais rassemble autour de moi,
Sont autant de Sujets dévoués à leur Roi.
Mais pourquoi contre un traître exercer ma puissance?
Son amour me répond de son obéissance.
Par un coup si cruel je m'en vais l'éprouver,
Et de si près encor je m'en vais l'observer,
Que, malgré tous ses soins, ma vengeance assurée
Lavera par ses mains les injures d'Atrée.

# S C È N E III. ATRÉE, PLISTHÈNE.

ATRÉE, bas.

JE le vois; & pour peu qu'il ôfe la trahir, Je fais bien le fecret de le faire obéir. Tome I. ( haut.)

Lassé des soins divers dont mon cœur est la proie, Prince, il faut à vos yeux que mon cœur se déploie. Tout semble offrir ici l'image de la paix; Cependant ma fureur s'accroît plus que jamais. L'Amour, qui si souvent loin de nous nous entraîne, N'est point dans ses retours aussi prompt que la haîne. J'avois cru par vos soins mon courroux étouffé. Mais je sens qu'ils n'en ont qu'à demi triomphé. Ma fureur désormais ne peut plus se contraindre, Ce n'est que dans le sang qu'elle pourra s'éteindre; Et j'attends que le bras chargé de la servir, Loin d'arrêter son cours, soit prêt à l'assouvir. Plisthène, c'est à vous que ce discours s'adresse. J'avois cru, sur la foi d'une sainte promesse, Voir tomber le plus fier de tous mes ennemis : Mais Plisthène tient mal ce qu'il m'avoit promis; Et, bravant sans respect & les Dieux & son père, Son cœur pour eux & lui n'a qu'une foi légère.

#### PLISTHÈNE.

Où font vos ennemis? j'avois cru que la paix Ne vous en laissoit point à craindre en ce palais. Je n'y vois que des cœurs, pour vous, remplis de zèle, Et qu'un fils, pour son Roi, respectueux, fidèle, Qui n'a point mérité ces cruels traitemens. Où sont vos ennemis, & quels sont mes sermens?

#### ATRÉE.

Où font mes ennemis? Ciel! que viens-je d'entendre? Thyeste est dans ces lieux, & l'on peut s'y méprendre! Vous deviez l'immoler à mon ressentiment: Voilà mon ennemi, voilà votre serment.

#### PLISTHÈNE.

Quelle que soit la soi que je vous ai jurée, J'aurois cru que la vôtre eût été plus sacrée; Qu'un frère dans vos bras, à la sace des Dieux, M'eût assez acquitté d'un serment odieux. D'un pareil souvenir ma vertu me dispense; Je ne me souviens plus que de votre clémence. Mon devoir a ses droits, mais ma gloire a les siens; Et vos derniers sermens m'ont dégagé des miens.

#### ATRÉE.

Sans vouloir dégager un serment par un autre, Veux-tu que tous les deux nous remplissions le nôtre? Et tu verras bientôt, si j'explique le mien, Que ce dernier serment ajoûte encore au tien. J'ai juré par les Dieux, j'ai juré par Plisthène, Que ce jour qui nous luit mettroit sin à ma haîne. Fais couler tout le sang que j'exige de toi, Ta main de mes sermens aura rempli la soi. Regarde qui de nous sait au Ciel une injure, Qui de nous deux ensin est ici le parjure.

#### PLISTHÈNE.

Ah! Seigneur, puis-je voir votre cœur aujourd'hui Descendre à des détours si peu dignes de lui?
Non, par de seints sermens, je ne crois point qu'Atrée Air pu braver des Dieux la majesté sacrée,
Se jouer de la foi des crédules humains,
Violer en un jour tous les droits les plus saints.
Enchanté d'une paix si long-temps attendue,
Je vous louois déjà de nous l'avoir rendue;
Et je m'applaudissois, dans des momens si doux,
D'avoir pu d'un Héros désarmer le courroux.
J'admirois un grand cœur au milieu de l'ofsense,
Qui, maître de punir, méprisoit la vengeance.
Thyeste est criminel, voulez-vous l'être aussi?
Sont-ce-là vos sermens? Pardonnez-vous ainsi?

#### ATRÉE.

Qui? moi lui pardonner! Les fieres Euménides
Du fang des malheureux font cent fois moins avides,
Et leur farouche aspect inspire moins d'horreur,
Que Thyeste aujourd'hui n'en inspire à mon cœur.
Quels que soient mes sermens, trop de sureur m'anime.
Perside, il te sied bien d'oser m'en faire un crime!
Laisse-là ces sermens; si j'ai pu les trahir,
C'est au Ciel d'en juger, à toi de m'obéir.
Dans un sils qui faisoit ma plus chère espérance,
Je ne vois qu'un ingrat qui trahit ma vengeance.

Plisthène est un Héros, son père est outragé; Il a de la valeur, je ne suis pas vengé. Ah! ne me sorce point, dans ma sureur extrême, (Que sais-je? hélas!) peut-être à t'immoler toi-même; Car ensin, puisqu'il saut du sang à ma sureur, Malheur à qui trahit les transports de mon cœur!

#### PLISTHÈNE.

Versez le sang d'un fils, s'il peut vous satisfaire;
Mais n'en attendez rien à sa vertu contraire.
S'il saut voir votre affront par un crime effacé,
Je ne me souviens plus qu'on vous ait offensé.
Oui, Seigneur; & ma main, loin d'être meurtrière,
Désendra contre vous les jours de votre frère.
Seconder vos fureurs ce seroit vous trabir;
Votre gloire m'engage à vous désobéir.

#### winds el officians a TRÉE.

Enfin, j'ouvre les yeux; ta lâcheté, perfide, Ne me fait que trop voir l'intérêt qui te guide; Tu trahis pour Thyeste & les Dieux & ta foi; Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est connu de toi. Ose encor me jurer que, pour Théodamie, Ton cœur ne brûle point d'une slamme ennemie.

#### PLISTHÈNE.

Ah! si c'est-là trahir mon devoir & ma foi, Non, jamais on ne sut plus coupable que moi. Oui, Seigneur, il est vrai, la Princesse m'est chère; Jugez si c'est à moi d'assassiner son père. Vous connoissez le seu qui dévore mon sein; Et, pour verser son sang, vous choisssez ma main!

#### ATRÉE.

Ce n'est pas la vertu, c'est donc l'amour, parjure, Qui te force au resus de venger mon injure!

Voyons si cet amour, qui t'a fait me trahir,

Servira maintenant à me faire obéir.

Tu n'auras pas en vain aimé Théodamie;

Venge-moi dès ce jour, ou c'est fait de sa vie.

#### PLISTHÈNE.

Ah! grands Dieux!

#### ATRÉE.

Tu frémis; je t'en laisse le choix, Et te le laisse, ingrat, pour la dernière sois.

#### PLISTHÈNE.

Ah! mon choix est tout fait dans ce moment funeste; C'est mon sang qu'il vous faut, non le sang de Thyeste.

#### ATRÉE.

Quand l'amour, de mon fils, semble avoir fait le sien, Il ne m'importe plus de son sang ou du tien. Obéis cependant, acheve ma vengeance. L'instant fatal approche, & Thyeste s'avance:

S'il n'est mort, lorsqu'ensin je reverrai ces lieux, J'immole sans pitié ton amante à tes yeux. Rappelle tes esprits: avec lui je te laisse. Au secours de ta main appelle ta Princesse; Le soin de la sauver doit exciter ton bras.

#### PLISTHÈNE.

Quoi! vous l'immoleriez? je ne vous quitte pas. Je crois voir dans Thyeste un Dieu qui m'épouvante. Ah! Seigneur!

ATRÉE.

Viens donc voir expirer ton amante; Du moindre mouvement sa mort sera le fruit.

## SCÈNE IV.

PLISTHÈNE, seul.

Die ux! plongez-moi plutôt dans l'éternelle nuit.

Non, cruel, n'attends pas que ma main meurtrière

Fasse couler le sang de ton malheureux frère.

Assouvis, si tu veux, ta sureur sur le mien;

Mais, dussé-je en périr, je désendrai le sien.



# S C È N E V. THYESTE, PLISTHÈNE.

#### THYESTE.

Prince, qu'un tendre soin dans mon sort intéresse, Héros dont les vertus charment toute la Grece, Qu'il m'est doux de pouvoir embrasser aujourd'hui De mes jours malheureux l'unique & sûr appui!

#### PLISTHÈNE.

Quel appui, juste Ciel! quel cœur impitoyable
Ne seroit point touché du sort qui vous accable?
Ah! plût aux Dieux pouvoir, aux dépens de mes jours,
D'une si chère vie éterniser le cours!
Que je verrois couler tout mon sang avec joie,
S'il terminoit les maux où vous êtes en proie!
Ce n'est point la pitié qui m'attendrit, Seigneur:
Je sens des mouvemens inconnus à mon cœur.

#### THYESTE.

Seigneur, foit amitié, foit raison qui m'inspire, Tout m'est cher d'un Héros que l'Univers admire. Que ne puis-je exprimer ce que je sens pour vous! Non, l'amitié n'a point de sentimens si doux.

#### PLISTHÈNE.

Ah! si je vous suis cher, que mon respect extrême M'acquitte bien, Seigneur, de ce bonheur suprême! On n'aima jamais plus, le Ciel m'en est témoin. A peine la Nature iroit-elle aussi loin; Et ma tendre amitié, par vos maux consacrée, A semblé redoubler par les rigueurs d'Atrée. Vous m'aimez; le Ciel sait si je puis vous hair, Ce qu'il m'en coûteroit s'il falloit obéir.

#### THYESTE.

Seigneur, que dites-vous? qui fait couler vos larmes?
Que tout ce que je vois fait renaître d'allarmes!
Vous soupirez, la mort est peinte dans vos yeux;
Vos regards attendris se tournent vers les Cieux.
Quel malheur si terrible a pu troubler Plisthène?
Jusqu'au fond de mon cœur je ressens votre peine.
Voulez-vous dérober ce secret à ma foi?
Quand je suis tout à vous, n'êtes-vous point à moi?
Cher Prince, ignorez-vous à quel point je vous aime?
Ma fille ne m'est pas plus chère que vous-même.

#### PLISTHÈNE.

Faut-il la voir périr dans ces funestes lieux?

#### THYESTE.

Quel étrange discours! cher Prince, au nom des Dieux, Au nom d'une amitié si sincère & si tendre, Daignez m'en éclaircir,

#### PLISTHÈNE.

Ah! dois-je vous l'apprendre? Mais, dût tomber sur moi le plus affreux courroux, Je ne puis plus trahir ce que je sens pour vous. Fuyez, Seigneur, suyez.

#### THYESTE.

Quel est donc ce mystère, Cher Prince? & qu'ai-je encore à craindre de mon frère?

# SCÈNE VI.

# ATRÉE, THYESTE, PLISTHÈNE.

PLISTHÈNE, appercevant Atrée.

AH! Ciel!

ATRÉE, à Plisthène.

C'est donc ainsi que, fidèle à son Roi....
Mais je sais de quel prix récompenser ta soi....

PLISTHÈNE.

Ah! Seigneur, si jamais....

#### ATRÉE.

Que voulez-vous me dire? Sortez : en d'autres lieux vous pourrez m'en instruire.

Votre frivole excuse exige un autre temps; Et mon cœur est rempli de soins plus importans.

# S C Ê N E V I I. ATRÉE, THYESTE.

#### THYESTE.

DE ce transport, Seigneur, que faut-il que je pense? Qui peut vous emporter à tant de violence? Qu'a fait ce fils? qui peut vous armer contre lui? Ou plutôt contre moi qui vous arme aujourd'hui? Ne m'offrez-vous la paix...?

#### ATRÉE.

Quel est donc ce langage?

A me l'oser tenir quel soupçon vous engage? Quelle indigne frayeur a troublé vos esprits? Quel intérêt ensin prenez-vous à mon sils? Ne puis-je menacer un ingrat qui m'ossense, Sans aigrir de vos soins l'injuste désiance? Allez: de mes desseins vous serez éclairci; Et d'autres intérêts me conduisent ici.

## SCÈNE VIII.

ATRÉE, seul.

Quoi! même dans des lieux foumis à ma puissance, J'aurai tenté sans fruit une juste vengeance! Et le lâche, qui doit la servir en ce jour, Trahit, pour la tromper, jusques à son amour! Ah! je le punirai de l'avoir différée, Comme fils de Thyeste, ou comme fils d'Atrée. Mériter ma vengeance est un moindre forfait, Oue d'oser un moment en retarder l'effet. Perfide, malgré toi, je t'en ferai complice; Ton Roi, pour tant d'affronts, n'a pas pour un supplice. Je ne punirois point vos forfaits différens, Si je ne m'en vengeois par des forfairs plus grands. Où Thyeste paroît, tout respire le crime; Je me sens agité de l'esprit qui l'anime, Je suis déjà coupable. Etoit-ce me venger, Que de charger son fils du soin de l'égorger? Qu'il vive, ce n'est plus sa mort que je médite. La mort n'est que la fin des tourmens qu'il mérite. Que le perfide, en proie aux horreurs de son sort, Implore comme un bien la plus affreuse mort. Que ma triste vengeance, à tous les deux cruelle, Etonne jusqu'aux Dieux qui n'ont rien fait pour elle.

Vengeons tous nos affronts; mais par un tel forfait,
Que Thyeste lui-même eût voulu l'avoir fait.
Lâche & vaine pitié, que ton murmure cesse;
Dans les cœurs outragés tu n'es qu'une foiblesse;
Abandonne le mien: qu'exiges-tu d'un cœur
Qui ne reconnoît plus de Dieux que sa fureur?
Courons tout préparer; &, par un coup funeste,
Surpassons, s'il se peut, les crimes de Thyeste.
Le Ciel, pour le punir d'avoir pu m'outrager,
A remis à son sang le soin de m'en venger.

Fin du troisième Acte.

# ACTEIV.

# S C È N E PREMIÈRE. PLISTEÈNE, THESSANDRE.

THESSANDRE.

Ou courez-vous, Seigneur? qu'allez-vous entreprendre?

#### PLISTHÈNE.

D'un cœur au désespoir tout ce qu'on peut attendre.

#### THESSANDRE.

Quelle est donc la fureur dont je vous vois épris?
Ciel! dans quel trouble affreux jettez-vous mes esprits?
D'où naît ce désespoir que chaque instant irrite?
Pour qui préparez-vous ces vaisseaux, cette suite?
Quel intérêt ensin arme ici votre bras,
Et ces amis tout prêts à marcher sur vos pas?
Parlez, Seigneur: le Roi, désormais plus sévère....

#### PLISTHÈNE.

Qu'avois-je fait aux Dieux pour naître d'un tel père? O devoir, dans mon cœur trop long-temps respecté, Laisse un moment l'amour agir en liberté.
Les rigoureuses loix qu'impose la Nature
Ne sont plus que des droits dont la vertu murmure.
Secrets persécuteurs des cœurs nés vertueux,
Remords, qu'exigez-vous d'un amant malheureux?

#### THESSANDRE.

Que dites-vous, Seigneur? quelle douleur vous presse?

#### PLISTHÈNE.

Thessandre, il faut périr, ou sauver ma Princesse.

#### THESSANDRE.

La fauver! & de qui?

#### PLISTHÈNE.

Du Roi, dont la fureur
Va lui plonger peut-être un poignard dans le cœur.
C'est pour la dérober au coup qui la menace,
Que je n'écoute plus qu'une coupable audace.
Non, cruel, ce n'est point pour la voir expirer,
Que du plus tendre amour je me sens inspirer.
Croirois-tu que du Roi la haîne sanguinaire
A voulu me forcer d'assassiner son frère;
Que, pour mieux m'obliger à lui percer le slanc,
De sa fille, au resus, il doit verser le sang?
Ah! je me sens saisir d'une fureur nouvelle.
Courons, pour la sauver, où mon honneur m'appelle.

Mais où la rencontrer? Eh quoi! les justes Dieux
M'ont-ils déjà puni d'un projet odieux?
Que fait Thyeste? Hélas! qu'est-elle devenue?
Qui peut dans ce palais la foustraire à ma vue?
Je frémis: retournons les chercher en ces lieux;
Les en sauver, Thessandre, ou périr à leurs yeux.
Allons: ne laissons point, dans l'ardeur qui m'anime,
Un cœur comme le mien réstéchir sur un crime.
Étoussons des remords que j'avois dû prévoir,
Lorsque je n'attends rien que de mon désespoir.
Suis-moi; c'est trop tarder, & d'un péril extrême
On doit moins balancer à sauver ce qu'on aime.
Ce n'est point un forfair; c'est imiter les Dieux,
Que de remplir son cœur du soin des malheureux.

## SCÈNE I I.

PLISTHÈNE, THÉODAMIE, THESSANDRE, LÉONIDE.

#### PLISTHÈNE.

Mars que vois-je, Thessandre? ô Ciel! quelle est ma joie! ( à Théodamie.)

Se peut-il qu'en ces lieux Plisthène vous revoie? L'unique objet des soins de mon cœur éperdu,

Hélas!

Hélas! par quel bonheur nous est-il donc rendu? Quoi! c'est vous, ma Princesse! Ah! ma fureur calmée Fait place à la douceur dont mon âme est charmée. Dieux! qu'allois-je tenter? Mais quel est votre essroi? Qui fait couler vos pleurs? & qu'est-ce que je voi?

#### THÉODAMIE.

Seigneur, vous me voyez les yeux baignés de larmes, Et le cœur agité des plus vives allarmes. Thyeste va bientôt ensanglanter ces lieux, Si vous ne retenez ce Prince furieux. Trop sûr que votre mort, que la sienne est jurée, Il veut la prévenir par la perte d'Atrée. Il erre en ce palais dans ce cruel dessein, Tout prêt à lui plonger un poignard dans le sein. Il est perdu, Seigneur, ce Prince qui vous aime, Si vous ne le fauvez d'Atrée, ou de lui-même. Il voit de tous côtés qu'on observe ses pas. Le péril cependant ne l'épouvante pas. Si la pitié pour nous peut émouvoir votre âme, Si moi-même en secret j'approuvai votre flamme, S'il est vrai que l'amour ait pu vous attendrir, Au nom de cet amour, daignez le secourir. Je vous dirois qu'un cœur plein de reconnoissance D'un service si grand sera la récompense, S'il avoit attendu que tant de foins pour nous Vinssent justifier ce qu'il sentoit pour vous. Tome I. L

#### PLISTHÈNE.

Diffipez vos frayeurs, & calmez vos allarmes. Vos yeux, pour m'attendrir, n'ont pas besoin de larmes. Hélas! qui plus que moi doit plaindre vos malheurs? Ne craignez rien: mes foins ont prévenu vos pleurs. De ces funestes lieux votre fuite assurée Va vous mettre à couvert des cruautés d'Atrée; Et je vais, s'il le faut, aux dépens de ma foi, Prouver à vos beaux yeux ce qu'ils peuvent sur moi. Oui, croyez-en ces Dieux que mon amour atteste; Croyez-en ces garans du falut de Thyeste. Il m'est plus cher qu'à vous : sans me donner la mort, Le Roi ne sera point l'arbitre de son sort. Votre père vivra: vous vivrez; & Plisthène N'aura point eu pour vous une tendresse vaine. Je sauverai Thyeste. Eh! que n'ai-je point fait? Hélas! si vous saviez, d'un barbare projet, A quel prix j'ai déjà tenté de le défendre...? Venez, pour lui, pour vous je vais tout entreprendre; Heureux si je pouvois, en vous sauvant tous deux, Près de ne vous voir plus, expirer à vos yeux!



# SCÈNE III.

# THYESTE, PLISTHÈNE, THÉ ODAMIE. THESSANDRE, LÉONIDE.

#### PLISTHÈNE.

M AI s Thyeste paroît: quel bonheur est le nôtre! Quel favorable fort nous rejoint l'un & l'autre!

#### THYESTE, appercevant Plisthène.

Que vois-je? Dieux puissans, après un si grand bien, Non, Thyeste de vous ne demande plus rien.
Quoi! Prince, vous vivez! Eh! comment d'un perside Avez-vous pu sséchir le courroux parricide?
Que faissez-vous, cher Prince? & dans ces mêmes lieux, Qui pouvoit si long-tems vous cacher à nos yeux?
Esservé des fureurs où mon âme est livrée,
Je vous croyois déjà la victime d'Arrée.
Plisthène dans ces lieux n'étoit plus attendu.
Je l'avoue à mon tour, je me suis cru perdu!
J'allois tenter....

#### PLISTHÈNE.

Calmez le foin qui vous dévore; Vous n'êtes point perdu, puifque je vis encore. Tant que l'astre du jour éclairera mes yeux, Il n'éclairera point votre perte en ces lieux. Malgré tous mes malheurs, je vis pour vous désendre. De ces bords cependant suyez sans plus attendre; Et, sans vous informer d'un odieux secret, Croyez-en un ami qui vous quitte à regret. Adieu, Seigneur, adieu: mon âme est satisfaite D'avoir pu vous offrir une sûre retraite. Thessandre doit guider, au sortir du palais, Des pas que je voudrois n'abandonner jamais.

#### THYESTE.

Moi fuir, Prince! qui? moi, que je vous abandonne!
Ah! ce n'est pas ainsi que ma gloire en ordonne.
Instruit par vos bontés pour un sang malheureux,
Je n'en trahirai point l'exemple généreux.
Accablé des malheurs où le destin me livre,
Je veux mourir en Roi, si je ne puis plus vivre.
Laissez-moi près de vous: je ne puis vous quitter.
De noirs pressentimens viennent m'épouvanter:
Je sens, à chaque instant, que mes craintes redoublent;
Que pour vous, en secret, mes entrailles se troublent.
Je combats vainement de si vives douleurs:
Un pouvoir inconnu me fait verser des pleurs.
Laissez-moi partager le sort qui vous menace.
Au courroux du Tyran la tendresse a fait place.

Les noms de fils pour lui sont des noms superflus, Et ce n'est pas son sang qu'il respecte le plus.

#### PLISTHÈNE.

Ah! qu'il verse le mien: plût au Ciel que mon père Dans le sang de son fils eût éteint sa colère! Fuyez, Seigneur, suyez; & ne m'exposez pas A l'horreur de vous voir égorger dans mes bras. Hélas! je ne crains point pour votre seule vie: Ne suyez pas pour vous, mais pour Théodamie. C'est vous en dire assez, Seigneur, sauvez du moins L'objet de ma tendresse, & l'objet de mes soins; Et ne m'exposez pas à l'horreur légitime D'avoir, sans fruit, pour vous, osé tenter un crime. Fuyez: n'abusez point d'un moment précieux. Cherchez-vous à périr dans ces sunesses lieux? Thessandre, conduisez....

#### THESSANDRE

Seigneur, le Roi s'avance.

#### PLISTHÈNE.

Il en est temps encore, évitez sa présence.



## SCÈNE IV.

ATRÉE, THYESTE, PLISTHÈNE, THÉODAMIE, EURISTHÈNE, THESSANDRE, LÉONIDE, GARDES.

#### ATRÉE.

D'o v vient, à mon abord, le trouble où je vous voi?

Ne craignez rien, les Dieux ont fléchi votre Roi.

Ce n'est plus ce cruel guidé par sa vengeance;

Et le Ciel, dans son cœur, a pris votre défense.

( à Thyeste.)

Ne crains rien pour des jours par ma rage proferits. Gardes, éloignez-vous.



# SCÈNE V.

ATRÉE, THYESTE PLISTHÈNE, THÉODAMIE, EURISTHÈNE, THESSANDRE, LÉONIDE.

ATRÉE, à Thyeste.

RASSURE tes esprits:

D'une indigne frayeur je vois ton âme atteinte;
Thyeste, chasses-en les horreurs & la crainte.
Ne redoute plus rien de mon inimitié:
Toute ma haîne cede à ma juste pitié.
Ne crains plus une main à te perdre animée:
Tes malheurs sont si grands, qu'elle en est désarmée;
Et les Dieux, estrayés des forfaits des humains,
Jamais plus à propos n'ont trahi leurs desseins.
Quelle étoit ma fureur! & que vais-je t'apprendre!
Ton cœur déjà tremblant va frémir de l'entendre.
Je le répète encor, tes malheurs sont si grands,
Qu'à peine je les crois, moi qui te les apprends.

(Il lui montre un Billet d'Ærope.)
Ce Billet seul contient un secret si funeste...
Mais, avant de l'ouvrir, écoute tout le reste.

Tu n'as pas oublié les fujets odieux D'un courroux excité par tes indignes feux: Souviens-t-en, c'est à toi d'en garder la mémoire; Pour moi, je les oublie; ils blessent trop ma gloire. Cependant contre toi que n'ai-je point tenté? J'en sens encor frémir mon cœur épouvanté. En vain sur mes sermens ton âme rassurée Comptoit sur une paix que je t'avois jurée; Car, dans l'instant fatal où j'attestois les Cieux, Je me jurois ta mort, & j'imposois aux Dieux. Je n'en veux pour témoin que ce même Plisthène Par de pareils fermens qui sut tromper ma haîne. C'étoit lui qui devoit me venger aujourd'hui D'un crime dont l'affront rejaillissoit sur lui; Et, pour mieux l'engager à t'arracher la vie, J'en devois, au refus, priver Théodamie. De ce récit affreux ne prends aucun effroi: Tu dois te rassurer en le tenant de moi.

(à Plisthène.)

Et toi, dont la vertu m'a garanti d'un crime, Ne crains rien d'un courroux peut-être légitime. Si c'est un crime à toi de ne le point servir, Quelle eût été l'horreur d'avoir pu l'assouvir! Ensin, c'eût été peu que d'immoler mon frère; Le malheureux auroit assassiné son père.

THYESTE.

Moi, son père!

#### ATRÉE.

Ces mots vont t'en instruire. Lis. (Il lui donne la Lettre d'Ærope.)

#### THYESTE.

Dieux! qu'est-ce que je vois? c'est d'Ærope. Ah! mon sils! La nature en mon cœur éclaircit ce mystère. Thyeste t'aimoit trop pour n'être point ton père. Cher Plisthène, mes vœux sont ensin accomplis.

#### PLISTHÈNE.

Ciel! qu'est-ce que j'entends? Moi, Seigneur, votre sils!
Tout sembloit réserver, dans un jour si funeste,
Ma main au parricide, & mon cœur à l'inceste.
Grands Dieux! qui m'épargnez tant d'horreurs en ce jour,
Dois-je bénir vos soins, ou plaindre mon amour?

( à Atrée.)

Vous qui, trompé long-temps dans une injuste haîne, Du nom de votre sils honorâtes Plisthène; Quand je ne le suis plus, Seigneur, il m'est bien doux D'être du moins sorti d'un même sang que vous. Je ne suis consolé de perdre en vous un père, Que lorsque je deviens le sils de votre frère. Mais ce sils, près de vous, privé d'un si haut rang, L'est toujours par le cœur, s'il ne l'est par le sang.

#### ATRÉE.

C'eût été pour Atrée une perte funeste, S'il eût fallu te rendre à d'autres qu'à Thyeste. Le destin ne pouvoit, qu'en te donnant à lui, Me consoler d'un bien qu'il m'enleve aujourd'hui. Euristhène, sensible aux larmes de ta mère, Est celui qui me sit, de son bourreau, ton père. Instruit de mes sureurs, c'est lui dont la pitié Vient de vous sauver tous de mon inimitié.

( à Thyeste. )

Thyeste, après ce fils que je viens de te rendre, Tu vois si désormais je cherche à te surprendre. Reçois-le de ma main pour garant d'une paix, Que mes foupçons jaloux ne troubleront jamais. Enfin, pour t'en donner une entière assurance, C'est par un fils si cher que ton frère commence. En faveur de ce fils, qui fut long-temps le mien, De mon Sceptre aujourd'hui je détache le tien. Rentre dans tes États sous de si doux auspices, Qui de notre union ne font que les prémices. Je prétends que ce jour que souilloit ma fureur, Acheve de bannir les foupçons de ton cœur. Thyeste, en croiras-tu la Coupe de nos Pères? Est-ce offrir de la paix des garans peu sincères? Tu sais qu'aucun de nous, sans un malheur soudain, Sur ce gage sacré n'ôse jurer en vain: C'est sa perte, en un mot; cette Coupe stale Est le serment du Styx pour les fils de Tantale. Je veux bien aujourd'hui, pour lui prouver ma foi, En mettre le péril entre Thyeste & moi.

Veut-il bien, à fon tour, que la Coupe facrée Achève l'union de Thyeste & d'Atrée?

#### THYESTE.

Pourriez-vous m'en offrir un gage plus sacré, Que de me rendre un fils? Mon cœur est rassuré; Et je ne pense pas que le don de Plisthène Soit un présent, Seigneur, que m'ait fait votre haîne. J'accepte cependant ces garans d'une paix Qui fait depuis long-temps mes plus tendres souhaits. Non que d'aucun détour un frère vous soupçonne; Sur la soi d'un grand Roi Thyeste s'abandonne: S'il en reçoit ensin des gages en ce jour, C'est pour vous rassurer sur la sienne à son tour.

#### ATRÉE.

Pour cet heureux moment, qu'en ces lieux tout s'apprête: Qu'un pompeux facrifice en précede la fête; Trop heureux si Thyeste, assuré de la paix, Daigne la regarder comme un de mes bienfaits! Vous qui de mon courroux avez sauvé Plisthène, C'est vous, de ce grand jour, que je charge, Euristhène; J'en remets à vos soins la fête & les apprêts. Courez tout préparer au gré de mes souhaits. Mon frère n'attend plus que la Coupe sacrée: Offrons-lui ce garant de l'amitié d'Atrée. Puisse le nœud facré, qui doit nous réunir,

Effacer de son cœur un triste souvenir! Pourra-t-il oublier?...

#### THYESTE.

Tout, jusqu'à sa misère. Il ne se souvient plus que d'un fils & d'un frère.

# S C È N E V I. PLISTHÈNE, THESSANDRE.

PLISTHÈNE, à Thessandre.

Dès ce moment au port précipite tes pas: Que le vaisseau, sur-tout, ne s'en écarte pas. De mille affreux soupçons j'ai peine à me désendre. Cours; & que nos amis viennent ici m'attendre.

Fin du quatrième Acte.

# ACTE V.

# SCÈNE PREMIÈRE.

PLISTHÈNE, seul.

THESSANDRE ne vient point, rien ne l'offre à mes yeux; Tout m'abandonne-t-il dans ces funestes lieux? Tristes pressentimens que le malheur enfante, Que la crainte nourrit, que le foupçon augmente; Secrets avis des Dieux, ne pressez plus un cœur Dont toute la fierté combat mal la frayeur. C'est en vain qu'elle veut y mettre quelqu'obstacle, Le cœur des malheureux n'est qu'un trop sûr oracle. Mais pourquoi m'allarmer? & quel est mon effroi! Puis-je, sans l'outrager, me désier d'un Roi, Qui semble désormais, cédant à la Nature, Oublier qu'à fa gloire on ait fait une injure? L'oublier! ah! moi-même oublié-je aujourd'hui Ce qu'il vouloit de moi, ce que j'ai vu de lui? Puis-je en croire une paix déjà sans fruit jurée? Dès qu'il faut pardonner, n'attendons rien d'Atrée. Je ne connoîs que trop ses transports furieux; Et sa fausse pitié n'éblouït point mes yeux.

C'est en vain de sa main que je reçois un père:
Tout ce qui vient de lui cache quelque mystère.
J'en ai trop éprouvé de son perside cœur,
Pour ôser, sur sa foi, déposer ma frayeur.
Je ne sais quel soupçon irrite mes allarmes;
Mais du sond de mon cœur je sens couler mes larmes.
Thessandre ne vient point: tant de retardemens
Ne consirment que trop mes noirs pressentimens.

# S C È N E I I. PLISTHÈNE, THESSANDRE.

#### PLISTHÈNE.

Mars je le vois. En bien? en est-ce fait, Thessandre? Sur les bords de l'Euripe est-il temps de nous rendre? Pour cet heureux moment as-tu tout préparé? De nos amis secrets t'es-tu bien assuré?

#### THESSANDRE.

Il ne tient plus qu'à vous d'éprouver leur courage; Je les ai dispersés, ici, sur le rivage; Tout est prêt. Cependant, si Plisthène aujourd'hui Veut en croire des cœurs pleins de zèle pour lui, Il ne partira point : ce dessein téméraire Pourroit causer sa perte & celle de son père.

#### PLISTHÈNE.

Ah! je ne fuirois pas, quel que fût mon effroi, Si mon cœur aujourd'hui ne trembloit que pour moi. Thessandre, il faut sauver mon père & la Princesse; Ce n'est plus que pour eux que mon cœur s'intéresse. Cherche Théodamie, & ne la quitte pas; Moi, je cours retrouver Thyeste de ce pas.

#### THESSANDRE.

Eh! que prétendez-vous, Seigneur, lorsque son frère Semble de sa présence accabler votre père?

Il ne le quitte point; ses longs embrassemens
Sont toujours resserrés par de nouveaux sermens.
Un superbe festin par son ordre s'apprête;
Il appelle les Dieux à cette auguste sête.
Mon cœur, à cet aspect qui s'est laissé charmer,
Ne voit rien dont le vôtre ait lieu de s'allarmer.

#### PLISTHÈNE.

Et moi, je ne vois rien dont le mien ne frémisse. De quelque crime affreux cette sête est complice; C'est assez qu'un Tyran la consacre en ces lieux; Et nous sommes perdus, s'il invoque les Dieux. Va, cours avec ma sœur nous attendre au rivage; Moi, je vais à Thyeste ouvrir un sûr passage.

## SCÈNE III.

PLISTHÈNE, seul.

DIEUX puissans! secondez un si juste dessein, Et dérobez mon père aux coups d'un inhumain.

# SCÈNEIV.

ATRÉE, PLISTHÈNE, GARDES.

#### ATRÉE.

DEMEURE, digne fils d'Ærope & de Thyeste, Demeure, reste impur d'un sang que je déteste. Pour remplir de tes soins le projet important, Demeure, c'est ici que Thyeste t'attend; Et tu n'iras pas loin pour rejoindre, perfide, Les traîtres qu'en ces lieux arme ton parricide. Prince indigne du jour, voilà donc les effets Que dans ton âme ingrate, ont produit mes bienfaits! A peine le Destin te redonne à ton père, Que ton cœur aussi-tôt en prend le caractère; Et plus ingrat que lui, puisqu'il me devoit moins, L'attentat le plus noir est le prix de mes soins.

Va, pour le prix des tiens, retrouver tes complices; Va périr avec eux dans l'horreur des supplices.

#### PLISTHÈNE.

Pourquoi me supposer un indigne forfait? Est-ce pour vos pareils que le prétexte est fait? Vos reproches honteux n'ont rien qui me surprenne, Et je ne sens que trop ce que peut votre haîne. Aurois-je prétendu, né d'un fang odieux, Vous être plus facré que n'ont été les Dieux? A travers les détours de votre âme parjure, J'entrevois des horreurs dont frémit la nature. Dans la juste fureur dont mon cœur est épris.... Mais non, je me souviens que je sus votre fils. Malgré vos cruautés, & malgré ma colère, Je crois encore ici m'adresser à mon père. Quoique trop assuré de ne point l'attendrir, Je sens bien que du moins je ne dois point l'aigrir, Dans l'espoir que ma mort pourra vous satisfaire, Que vous épargnerez votre malheureux frère. Le crime supposé qu'on m'impute aujourd'hui, Tout, jusqu'à son départ, est un secret pour lui. Sur la foi d'une paix si saintement jurée, Il se croit sans péril entre les mains d'Atrée. J'ai pénétré moi seul au fond de votre cœur; Et mon malheureux père est encor dans l'erreur. Tome I. M

Je ne vous parle point d'une jeune Princesse; A la faire périr rien ne vous intéresse.

#### ATRÉE.

Va, tu prétends en vain t'éclaircir de leur fort; Meurs dans ce doute affreux, plus cruel que la mort. De leur fort aux Enfers va chercher qui t'instruise. Où l'on doit l'immoler, Gardes, qu'on le conduise; Versez à ma fureur ce sang abandonné, Et songez à remplir l'ordre que j'ai donné.

# SCÈNE V.

ATRÉE, seul.

VA périr, malheureux, mais, dans ton fort funeste, Cent fois moins malheureux que le lâche Thyeste.
Que je suis satisfait! que de pleurs vont couler
Pour ce sils qu'à ma rage on est près d'immoler!
Quel que soit en ces lieux son supplice barbare,
C'est le moindre tourment qu'à Thyeste il prépare.
Ce sils infortuné, cet objet de ses vœux,
Va devenir pour lui l'objet le plus affreux.
Je ne te l'ai rendu que pour te le reprendre,
Et ne te le ravis que pour mieux te le rendre.
Oui, je voudrois pouvoir, au gré de ma sureur,
Le porter tout sanglant jusqu'au sond de ton cœur.

Quel qu'en soit le forfait, un dessein si funeste, S'il n'est digne d'Atrée, est digne de Thyeste. De son fils tout sanglant, de son malheureux fils, Je veux que dans son sein il entende les cris. C'est en toi-même, ingrat, qu'il faut que ma victime, Ce fruit de tes amours, aille expier ton crime. Je frissonne, & je sens mon âme se troubler; C'est à mon ennemi qu'il convient de trembler. Qui cède à la pitié, mérite qu'on l'offense; Il faut un terme au crime, & non à la vengeance. Tout est prêt, & déjà dans mon cœur furieux Je goûte le plaisir le plus parfait des Dieux. Je vais être vengé, Thyeste, quelle joie! Je vais jouir des maux où tu vas être en proie. Ce n'est de ses forfairs se venger qu'à-demi, Que d'accabler de loin un perfide ennemi. Il faut, pour bien jouir de son sort déplorable, Le voir dans le moment qu'il devient misérable, De ses premiers transports irriter la douleur, Et lui faire, à longs traits, sentir tout son malheur.



## SCÈNE VI.

# ATRÉE, THYESTE, GARDES.

ATRÉE, bas.

THYESTE vient: feignons. Il femble, à sa tristesse, Que de son sort affreux quelque soupçon le presse. (haut.)

Cher Thyeste, approchez: d'où naît cette frayeur?

Quel déplaisir si prompt peut troubler votre cœur?

Vous paroissez saisi d'une douleur secrette,

Et ne me montrez plus cette âme satisfaite,

Qui sembloit respirer la douceur de la paix:

Ne seroit-elle plus vos plus tendres souhaits?

Quoi! de quelques soupçons votre âme est-elle atteinte?

Ce jour, cet heureux jour est-il fait pour la crainte?

Mon frère, vous devez la bannir désormais;

La Coupe va bientôt nous unir pour jamais.

Goûtez-vous la douceur d'une paix si parfaite,

Et la souhaitez-vous comme je la souhaite?

N'êtes-vous pas sensible à ce rare bonheur?

#### THYESTE.

Qui? moi, vous soupçonner, ou vous hair, Seigneur! Les Dieux m'en sont témoins, ces Dieux qu'ici j'atteste, Qui lisent mieux que vous dans l'âme de Thyeste. Ne vous offensez point d'une vaine terreur,
Qui semble, malgré moi, s'emparer de mon cœur;
Je le sens agité d'une douleur mortelle:
Ma constance succombe; en vain je la rappelle;
Et, depuis un moment, mon esprit abbattu
Laisse d'un poids honteux accabler sa vertu.
Cependant près de vous un je ne sais quel charme
Suspend dans ce moment le trouble qui m'allarme.
Pour rassurer encor mes timides esprits,
Rendez-moi mes ensans, saites venir mon sils;
Qu'il puisse être témoin d'une union si chère,
Et partager, Seigneur, les bontés de mon frère.

#### ATRÉE.

Vous serez satisfait, Thyeste; & votre sils,
Pour jamais, en ces lieux, va vous être remis.
Oui, mon frère, il n'est plus que la Parque inhumaine
Qui puisse séparer Thyeste de Plisthène.
Vous le verrez bientôt; un ordre de ma part
Le fait de ce palais hâter votre départ.
Pour donner de ma foi des preuves plus certaines,
Je veux vous renvoyer dès ce jour à Mycènes.
Malgré ce que je fais, peu sûr de cette soi,
Je vois que votre cœur s'allarme auprès de moi.
J'avois cru cependant qu'une pleine assurance
Devoit suivre.....

#### THYESTE.

Ah! Seigneur, ce reproche m'offense.

ATRÉE, à un Garde.

Qu'on cherche la Princesse; allez, & qu'en ces lieux Plisthène, sans tarder, se présente à ses yeux. Il faut....

### SCÈNE VII.

# ATRÉE, THYESTE, EURISTHÈNE, GARDES.

EURISTHÈNE apporte la Coupe.

Mais j'apperçois la Coupe de nos pères:

Voici le nœud facré de la paix des deux frères;

Elle vient à propos pour rassurer un cœur

Qu'allarme en ce moment une indigne terreur.

Tel qui pouvoit encor se désier d'Atrée,

En croira mieux peut-être à la Coupe sacrée.

Thyeste veut-il bien qu'elle achève en ce jour

De réunir deux cœurs désunis par l'amour?

Pour engager un frère à plus de consiance,

Pour le convaincre ensin, donnez, que je commence.

(Il prend la Coupe de la main d'Euristhène.)

#### THYESTE.

Je vous l'ai déjà dit, vous m'outragez, Seigneur, Si vous vous offensez d'une vaine frayeur.

Que voudroit désormais me ravir votre haîne, Après m'avoir rendu mes États & Plisthène?

Du plus affreux courroux quel que sût le projet, Mes jours infortunés valent-ils ce biensait?

Euristhène, donnez; laissez-moi l'avantage

De jurer le premier sur ce précieux gage.

Mon cœur, à son aspect, de son trouble est remis:

Donnez. Mais, cependant, je ne vois point mon fils.

(Il prend la Coupe des mains d'Atrée.)

#### ATRÉE.

(à ses Gardes.) (à Thyeste.)
Il n'est point de retour? Rassurez-vous, mon frère;
Vous reverrez bientôt une tête si chère:
C'est de notre union le nœud le plus sacré;
Craignez moins que jamais d'en être séparé.

#### THYESTE.

Soyez donc les garans du falut de Thyeste, Coupe de nos ayeux, & vous, Dieux que j'atteste, Puisse votre courroux foudroyer désormais Le premier de nous deux qui troublera la paix! Et vous, frère aussi cher que ma fille & Plisthène, Recevez de ma foi cette preuve certaine.

M 4

Mais que vois-je, perfide? Ah, grands Dieux! quelle horreur! C'est du sang! Tout le mien se glace dans mon cœur. Le foleil s'obscurcit; & la Coupe sanglante Semble fuir, d'elle-même, à cette main tremblante. Je me meurs. Ah, mon fils! qu'êtes-vous devenu?

# SCÈNE VIII ET DERNIÈRE. ATRÉE, THYESTE, THÉODAMIE, EURISTHÈNE, LÉONIDE, GARDES. THÉODAMIE.

L'AVEZ-VOUS pu souffrir, Dieux cruels? Qu'ai-je vu? Ah, Seigneur! votre fils, mon déplorable frère, Vient d'être, pour jamais, privé de la lumière.

#### THYESTE.

Mon fils est mort, cruel, dans ce même palais, Et dans le même instant où l'on m'offre la paix! Et, pour comble d'horreurs, pour comble d'épouvante, Barbare, c'est du sang que ta main me présente! O terre, en ce moment, peux-tu nous foutenir? O de mon songe affreux triste ressouvenir! Mon fils, est-ce ton sang qu'on offroit à ton père?

#### ATRÉE.

Méconnoîs-tu ce fang?

#### THYESTE.

Je reconnoîs mon frère.

#### ATRÉE.

Il falloit le connoître, & ne point l'outrager; Ne point forcer ce frère, ingrat, à se venger.

#### THYESTE.

Grands Dieux, pour quels forfaits lancez-vous le tonnerre?
Monstre, que les Enfers ont vomi sur la terre,
Assouvis la fureur dont ton cœur est épris;
Joins un malheureux père à son malheureux sils;
A ses mânes sanglans donne cette victime,
Et ne t'arrête point au milieu de ton crime.
Barbare, peux-tu bien m'épargner en des lieux
Dont tu viens de chasser & le jour & les Dieux?

#### ATRÉE.

Non, à voir les malheurs où j'ai plongé ta vie,
Je me repentirois de te l'avoir ravie.
Par tes gémissemens je connoîs ta douleur.
Comme je le voulois, tu ressens ton malheur;
Et mon cœur, qui perdoit l'espoir de sa vengeance,
Retrouve dans tes pleurs son unique espérance.
Tu souhaites la mort, tu l'implores; & moi,
Je te laisse le jour, pour me venger de toi.

#### THYESTE.

Tu t'en flattes en vain; & la main de Thyeste Saura bien te priver d'un plaisir si funeste.

(Il se tue.)

#### THÉODAMIE.

Ah Ciel!

#### THYESTE.

Confolez-vous, ma fille; & de ces lieux
Fuyez, & remettez votre vengeance aux Dieux.
Contente, par vos pleurs, d'implorer leur justice,
Allez, loin de ce traître, attendre son supplice.
Les Dieux, que ce parjure ont fait pâlir d'effroi,
Le rendront quelque jour plus malheureux que moi;
Le Ciel me le promet, la Coupe en est le gage:
Et je meurs.

ATRÉE.

A ce prix, j'accepte le présage: Ta main, en t'immolant, a comblé mes souhaits; Et je jouïs enfin du fruit de mes forsaits.

# E L E C T R E, TRAGÉDIE,

Représentée, pour la première fois, le 14 Décembre 1708.

# 11 10 00 6 10 1

# PRÉFACE.

SE louer ou se plaindre du Public, style ordinaire des Préfaces. Jamais Auteur Dramatique n'eut une plus belle occasion de suivre un usage que la vanité de ses Confrères a consacré dès long-temps. En effet, je sais peu de Pièces dont on ait parlé plus diversement que de celleci; & il n'y en a peut-être point qui ait mieux mérité tout le bien & tout le mal qu'on en a dit. Mes amis d'une part, les Critiques de l'autre, ont outré la matière sur cet article. C'est donc aux gens indifférens que ceci s'adresse; puisque ce sont ceux qui doivent être précisément à notre égard ce qu'on appelle Public. On me reproche des longueurs dans mes deux premiers Actes, trop de complication dans le sujet. Je passe condamnation. La sortie d'Électre de dessus la Scène, dans le premier Acte, y laisse un vuide qui le fait languir dans tout le reste. Une bonne

partie du second tient plus du Poëme Epique, que du Tragique: en un mot, les descriptions y sont trop fréquentes. Trop de complication? A cela je n'ai qu'une chose à répondre: le sujet d'Électre est si simple de lui-même, que je ne crois pas qu'on puisse le traiter avec quelque espérance de succès, en le dénuant d'épisodes. Il s'agit de faire périr les meurtriers d'Agamemnon: on n'attend pour cela que le retour d'Oreste. Oreste arrivé, sa reconnoissance faite avec sa fœur, voilà la Pièce à son dénouement. Quelque peine qu'ait l'action à être une parmi tant d'intérêts divers, j'aime mieux encore avoir chargé mon sujet d'épisodes, que de déclamations. D'ailleurs notre Théâtre soutient malaisément cette simplicité si chérie des Anciens: non qu'elle ne soit bonne; mais on n'est pas toujours sûr de plaire, en s'y attachant exactement. Pour l'anachronisme qu'on m'impute sur

l'âge d'Oreste, ce seroit faire injure à ceux qui ont fait cette critique, que d'y répondre. Il faut ne pas entendre le Théâtre, pour ne pas savoir quels sont nos droits sur les époques. Je renvoie là-dessus à Xipharès, dans Mithridate; à Narcisse, dans Britannicus. Faire naître Oreste avant, ou aprés le siège de Troye, n'est pas un point qui doive être litigieux dans un Poëme. J'ai bien un autre procès à soutenir contre les zélateurs de l'Antiquité, plus considérable selon eux, plus léger encore selon moi, que le précédent: c'est l'amour d'Électre; c'est l'audace que j'ai eue de lui donner des sentimens que Sophocle s'est bien gardé de lui donner. Il est vrai qu'ils n'étoient point en usage sur la Scène, de son temps; que, s'il eût vécu du nôtre, il eût peutêtre fait comme moi. Cela ne laisse pas d'être un attentat jusques-là inoui, qui a soulevé contre un Moderne inconsidéré toute cette Région idolâtre, où il ne manque plus au culte qu'on y rend aux Anciens, que des Prêtres & des victimes. En vain quelques Sages protestent contre cet abus: les préjugés prévalent; & la prévention va si loin, que tels qui ne connoissent les Anciens que de nom, qui ne savent pas seulement si Sophocle étoit Grec ou François, sur la foi des Dévots de l'Antiquité, ont prononcé hardiment contre moi. Ce n'est point la Tragédie de Sophocle, ni celle d'Euripide que je donne: c'est la mienne. A-t-on fait le procès aux Peintres, qui, depuis Apelle, ont peint Alexandre autrement que le foudre à la main?

Dûssent les Grecs encor fondre sur un rebelle,

je dirai que, si j'avois quelque chose à imiter de Sophocle, ce ne seroit assurément pas son Électre; qu'aux beautés près, desquelles je ne sais aucune comparaison, il y a peut-être dans sa Pièce bien autant de désauts que dans la mienne.

mienne. Loin que cet amour, dont on fait un monstre, en soit un, je prétends qu'il donne encore plus de force au caractère d'Électre, qui a dans Sophocle plus de férocité que de véritable grandeur: c'est moins la mort de son père qu'elle venge, que ses propres malheurs. Triste objet des fureurs d'Égisthe & de Clytemnestre, n'y a-t-il pas bien à s'étonner qu'Électre ne soit occupée que de sa vengeance? Ne faire précisément que ce qu'on doit, quand rien ne s'y oppose en secret, n'est pas une vertu: mais vaincre un penchant presque toujours insurmontable dans le cœur humain, pour faire son devoir, en est une des plus grandes. Une Princesse dans un état aussi cruel que celui où se trouve Électre, dira-t-on, être amoureuse! Oui, amoureuse. Quels cœurs sont inaccessibles à l'amour? Quelles situations dans la vie peuvent nous mettre à l'abri d'une passion si involontaire?

Plus on est malheureux, plus on a le cœur aisé à attendrir. Ce n'est point un grand fond de vertu, qui nous garantit de l'amour; il nous empêche seulement d'y succomber. Il y a bien de la différence, d'ailleurs, de la sensibilité d'Électre à une intrigue amoureuse. Les soins de son amour ne sont pas de ces soins ordinaires qui font toute la matière de nos Romans: c'est pour se punir de la foiblesse qu'elle a d'aimer le fils du meurtrier de son père, qu'elle veut précipiter les momens de sa vengeance, sans attendre le retour de son frère. Enfin, selon le système de mes Censeurs, il ne s'agit que de rendre Électre toutà-fait à plaindre: je crois y avoir mieux réussi que Sophocle, Euripide, Eschyle, & tous ceux qui ont traité le même sujet. C'est ajouter à l'horreur du sort de cette Princesse, que d'y joindre une passion dont la contrainte & les remords ne font pas toujours les plus grands malheurs. Le seul défaut de l'amour d'Électre, si j'en crois mes amis qui me flattent le moins, c'est qu'il ne produit pas assez d'évènemens dans toute la Pièce: & c'est en esset tout ce qu'on peut raisonnablement me reprocher sur ce chapitre.



#### ACTEURS.

CLYTEMNESTRE, Veuve d'Agamemnon, & Femme d'Egisthe.

ORESTE, Fils d'Agamemnon & de Clytemnestre, Roi de Mycènes, élevé sous le nom de Tydée.

ELECTRE, Saur d'Oreste.

ÉGYSTHE, Fils de Thyeste, Meurtrier d'Agamemnon.

ITYS, Fils d'Egysthe, mais d'une autre Mère que Clytemnestre.

IPHIANASSE, Sour d'Itys.

PALAMEDE, Gouverneur d'Oreste.

ARCAS, ancien Officier d'Agamemnon.

ANTÉNOR, Confident d'Oreste.

MÉLITE, Confidence d'Iphianasse.

GARDES.

La Scène est à Mycènes, dans le Palais de ses Rois.

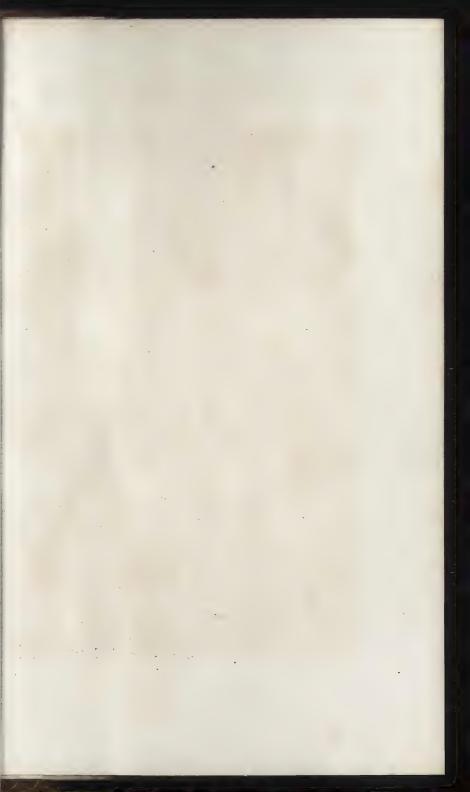

#### ELECTRE



Mariller , Inv.

Macret, Sculp.



# ÉLECTRE,

TRAGÉDIE.

## ACTE PREMIER.

## SCÈNE PREMIÈRE.

ÉLECTRE, seule.

Témoin du crime affreux que poursuit mavengeance, O nuit, dont tant de sois j'ai troublé le silence, Insensible témoin de mes vives douleurs, Électre ne vient plus te confier des pleurs. Son cœur, las de nourrir un désespoir timide, Se livre ensin, sans crainte, au transport qui le guide. Favorisez, grands Dieux, un si juste courroux; Électre vous implore, & s'abandonne à vous. Pour punir les forsaits d'une race funeste, J'ai compté trop long-tems sur le retour d'Oreste.

C'est former des projets & des vœux superflus; Mon frère malheureux, sans doute, ne vit plus. Et vous, Mânes sanglans du plus grand Roi du monde, Triste & cruel objet de ma douleur profonde, Mon père, s'il est vrai que, sur les sombres bords, Les malheurs des vivans puissent toucher les morts, Ah! combien doit frémir ton Ombre infortunée, Des maux où ta famille est encor destinée! C'étoit peu que les tiens, altérés de ton fang; Eussent ofé porter le couteau dans ton flanc; Qu'à la face des Dieux le meurtre de mon père Fût, pour comble d'horreurs, le crime de ma mère: C'est peu qu'en d'autres mains la perfide ait remis Le Scèptre qu'après toi devoit porter ton fils; Et que, dans mes malheurs, Egisthe qui me brave, Sans respect, sans pitié, traite Electre en esclave; Pour m'accabler encor, son fils audacieux, Itys, jusqu'à sa fille ôse lever les yeux. Des Dieux & des mortels Electre abandonnée, Doit, ce jour, à son sort, s'unir par l'hyménée, Si ta mort, m'inspirant un courage nouveau, N'en éteint par mes mains le coupable flambeau. Mais qui peut retenir le courroux qui m'anime? Clytemnestre of a bien s'armer pour un grand crime. Imitons sa fureur par de plus nobles coups; Allons à ces Autels, où m'attend son époux, Immoler avec lui l'amant qui nous outrage:

C'est-là le moindre effort digne de mon courage.

Je le dois.... D'où vient donc que je ne le fais pas?

Ah! si c'étoit l'amour qui me retînt le bras!

Pardonne, Agamemnon; pardonne, Ombre trop chère:

Mon cœur n'a point brûlé d'une flamme adultère.

Ta fille, de concert avec tes assassins,

N'a point porté sur toi de parricides mains.

J'ai tout fait pour venger ta perte déplorable;

Électre, cependant, n'en est pas moins coupable.

Le vertueux Itys, à travers ma douleur,

N'en a pas moins trouvé le chemin de mon cœur.

Mais Arcas ne vient point! Fidèle en apparence,

Trahit-il en secret le soin de ma vengeance?

## S C È N E I I. ÉLECTRE, ARCAS.

ELECTRE.

(à Arcas.)

I L vient, rassurons-nous. Pleine d'un juste effroi, Je me plaignois déjà qu'on me manquoit de foi; Je craignois qu'un ami qui pour moi s'intéresse, N'osât plus.... Mais quoi! seul?

#### ARCAS.

Malheureuse Princesse,

Hélas! que votre sort est digne de pitié! Plus d'amis, plus d'espoir,

#### ÉLECTRE.

Quoi! leur vaine amitié,

Après tant de fermens....

#### ARCAS.

Non, n'attendez rien d'elle. Madame, en vain pour vous j'ai fait parler mon zèle:

Eux-mêmes, à regret, ces trop prudens amis S'en tiennent au fecours qu'on leur avoit promis. Qu'Oreste, disent-ils, vienne, par sa présence, Rassurer des amis armés par sa vengeance. Palamede, chargé d'élever ce Héros, Promettoit avec lui de traverser les slots; Son fils, même avant eux, devoit ici se rendre. C'est se perdre, sans eux, qu'oser rien entreprendre; Bientôt de nos projets la mort seroit le prix. D'ailleurs, pour achever de glacer leurs esprits, On dit que ce Guerrier, dont la valeur funeste Ne se peut comparer qu'à la valeur d'Oreste, Qui de tant d'ennemis délivre ces États, Qui les a fauvés feul par l'effort de son bras; Qui, chassant les deux Rois de Corinthe & d'Athènes, De morts & de mourans vient de couvrir nos plaines, Hier, avant la nuit, parut dans ce palais;
Cet Etranger qu'Egisthe a comblé de bienfaits,
A qui ce Tyran doit le salut de sa sille,
De lui, d'Itys, ensin de toute sa famille,
Est un rempart si sûr pour vos persécuteurs,
Que de tous nos amis il a glacé les cœurs.
Au seul nom du Tyran que votre âme déteste,
On frémit; cependant on veut revoir Oreste.
Mais le jour, qui paroît, me chasse de ces lieux:
Je crois voir même Itys. Madame, au nom des Dieux,
Loin de faire éclater le trouble de votre âme,
Flattez plutôt d'Itys l'audacieuse flamme.
Faites que votre hymen se dissere d'un jour;
Peut-être verrons-nous Oreste de retour.

#### ÉLECTRE.

Cesse de me slatter d'une espérance vaine.
Allez, lâches amis, qui trahissez ma haîne,
Électre saura bien, sans Oreste & sans vous,
Ce jour même, à vos yeux, signaler son courroux.



## S C È N E III. ÉLECTRE, ITYS.

#### ÉLECTRE.

En des lieux où je suis, trop sûr de me déplaire, Fils d'Égisthe, ôses-tu mettre un pied téméraire?

#### ITYS.

Madame, pardonnez à l'innocente erreur Qui vous offre un amant guidé par sa douleur. D'un amour malheureux la triste inquiétude Me faisoit de la nuit chercher la solitude. Pardonnez, si l'amour tourne vers vous mes pas; Itys vous souhaitoit, mais ne vous cherchoit pas.

#### ÉLECTRE.

Dans l'état où je suis, toujours triste, quels charmes Peuvent avoir des yeux presqu'éteints dans les larmes? Fils du Tyran cruel qui fait tous mes malheurs, Porte ailleurs ton amour, & respecte mes pleurs.

#### ITYS.

Ah! ne m'enviez pas cet amour, inhumaine! Ma tendresse ne sert que trop bien votre haîne. Si l'amour cependant peut désarmer un cœur, Quel amour sut jamais moins digne de rigueur? A peine je vous vis, que mon âme éperdue, Se livra, sans réserve, au poison qui me tue. Depuis dix ans entiers que je brûle pour vous, Qu'ai-je fait qui n'ait dû fléchir votre courroux? De votre illustre sang conservant ce qui reste, J'ai de mille complots sauvé les jours d'Oreste. Moins attentif au soin de veiller sur ses jours, Déjà plus d'une main en eût tranché le cours : Plus accablé que vous du fort qui vous opprime, Mon amour malheureux fait encor tout mon crime. Enfin, pour vous forcer à vous donner à moi, Vous savez si jamais j'exigeai rien du Roi. Il prétend qu'avec vous un nœud facré m'unisse; Ne m'en imputez point la cruelle injustice : Au prix de tout mon sang je voudrois être à vous, Si c'étoit votre aveu qui me fît votre époux. Ah! par pitié pour vous, Princesse infortunée, Payez l'amour d'Itys par un tendre hyménée. Puisqu'il faut l'achever, ou descendre au tombeau, Laissez-en à mes feux allumer le flambeau. Régnez donc avec moi; c'est trop vous en défendre; C'est un sceptre qu'un jour Égisthe veut vous rendre.

#### ÉLECTRE.

Ce sceptre est-il à moi, pour me le destiner? Ce sceptre est-il à lui, pour te l'ôser donner? C'est en vain qu'en esclave il traite une Princesse,

Jusqu'à le redouter que le traître m'abbaisse; Qu'il fasse que ces fers, dont il s'est tant promis, Soient moins honteux pour moi que l'hymen de son fils. Cesse de te flatter d'une espérance vaine; Ta vertu ne te sert qu'à redoubler ma haîne. Egisthe ne prétend te faire mon époux, Que pour mettre sa tête à couvert de mes coups. Mais sais-tu que l'hymen dont la pompe s'apprête, Ne se peut achever qu'aux dépens de sa tête? A ces conditions je souscris à tes vœux; Ma main sera le prix d'un coup si généreux. Electre n'attend point cet effort de la tienne; Je connois ta vertu : rends justice à la mienne. Crois-moi, loin d'écouter ta tendresse pour moi, De Clytemnestre ici crains l'exemple pour toi. Romps toi-même un hymen où l'on veut me contraindre; Les femmes de mon sang ne sont que trop à craindre. Malheureux! de tes vœux quel peut être l'espoir? Hélas! quand je pourrois, rebelle à mon devoir, Brûler un jour pour toi de feux illégitimes, Ma vertu t'en feroit bientôt les plus grands crimes. Je te hairai moins, fils d'un Prince odieux; Ne fois point, s'il se peut, plus coupable à mes yeux; Ne me peins plus l'ardeur dont ton âme est éprise. Que peux-tu souhaiter? Itys, qu'il te suffise Qu'Electre, toute entière à son inimitié, Ne fait point tes malheurs sans en avoir pitié.

Mais Clytemnestre vient : Ciel! quel dessein l'amene? Te sers-tu contre moi du pouvoir de la Reine?

## SCÈNE IV.

CLYTEMNESTRE, ÉLECTRE, ITYS, GARDES.

#### CLYTEMNESTRE.

Dieux puissans, dissipez mon trouble & mon effroi; Et chassez ces horreurs loin d'Égisthe & de moi.

#### ITYS.

Quelle crainte est la vôtre? où courez-vous, Madame? Vous vous plaignez; quel trouble a pu saissir votre âme?

#### CLYTEMNESTRE.

Prince, jamais effroi ne fut égal au mien : Mais ce récit demande un fecret entretien.

Jamais fort ne parut plus à craindre & plus trifte.

( à ses Gardes.)

Qu'on sache, en ce moment, si je puis voir Égisthe.



## SCÈNE V.

### CLYTEMNESTRE, ÉLECTRE, ITYS.

#### CLYTEMNESTRE.

Mais vous, qui vous guidoit aux lieux où je vous voi? Électre se rend-elle aux volontés du Roi? A votre heureux destin la verrons-nous unie? Sait-elle, à résister, qu'il y va de sa vie?

#### ITYS.

Ah! d'un plus doux langage empruntons le fecours, Madame; épargnez-lui de si cruels discours: Adoucissez plutôt sa triste destinée; Électre n'est déjà que trop infortunée. Je ne puis la contraindre; & mon esprit confus....

#### CLYTEMNESTRE.

Par ce raisonnement je conçois ses refus.

Mais, pour former l'hymen & de l'un & de l'autre,

On ne consultera ni son cœur ni le vôtre.

C'est, pour vous, de son sort prendre trop de souci:

Allez, dites au Roi que je l'attends ici.



## SCÈNE VI.

#### CLYTEMNESTRE, ÉLECTRE.

#### CLYTEMNESTRE.

A INSI, loin de répondre aux bontés d'une mère, Vous bravez de ce nom le facré caractère; Et, lorsque ma pitié lui fait un sort plus doux, Electre semble encor défier mon courroux. Bravez-le; mais, du moins, du fort qui vous accable N'accusez donc que vous, Princesse inexorable. Je fléchissois un Roi de son pouvoir jaloux; Un Héros, par mes foins, devenoit votre époux; Je voulois, par l'hymen d'Itys & de ma fille, Voir rentrer quelque jour le Sceptre en sa famille : Mais l'ingrate ne veut que nous immoler tous. Je ne dis plus qu'un mot : Itys brûle pour vous; Ce jour même à son sort vous devez être unie; Si vous n'y fouscrivez, c'est fait de votre vie. Égisthe est las de voir son esclave en ces lieux Exciter, par ses pleurs, les hommes & les Dieux.

#### ÉLECTRE.

Contre un Tyran si fier, juste Ciel! quelles armes! Qui brave les remords, peut-il craindre mes larmes? Ah! Madame! est-ce à vous d'irriter mes ennuis? Moi, son esclave! hélas! d'où vient que je le suis? Moi, l'esclave d'Egisthe! Ah! fille infortunée! Qui m'a fait son esclave? & de qui suis-je née? Etoit-ce donc à vous de me le reprocher? Ma mère, si ce nom peut encor vous toucher; S'il est vrai qu'en ces lieux ma honte soit jurée, Ayez pitié des maux où vous m'avez livrée. Précipitez mes pas dans la nuit du tombeau; Mais ne m'unissez pas au fils de mon bourreau; Au fils de l'inhumain qui me priva d'un père, Qui le poursuit sur moi, sur mon malheureux frère; Et de ma main encor, il ôse disposer! Cet hymen, sans horreur, se peut-il proposer? Vous m'aimâtes; pourquoi ne vous suis-je plus chère? Ah! je ne vous hais point; &, malgré ma misère, Malgré les pleurs amers dant j'arrose ces lieux, Ce n'est que du Tyran que je me plains aux Dieux. Pour me faire oublier qu'on m'a ravi mon père, Faites-moi souvenir que vous êtes ma mère.

#### CLYTEMNESTRE.

Que veux-tu déformais que je fasse pour toi, Lorsque ton hymen seul peut désarmer le Roi? Souscris, sans murmurer, au sort qu'on te prépare, Et cesse de gémir de la mort d'un barbare, Qui, s'il eût pu trouver un second Ilion,

T'auroit

T'auroit sacrifiée à son ambition. Le cruel qu'il étoit, bourreau de sa famille, Osa bien, à mes yeux, faire égorger ma fille.

#### ÉLECTRE.

Tout cruel qu'il étoit, il étoit votre époux:
S'il falloit l'en punir, Madame, étoit-ce à vous?
Si le Ciel, dont fur lui la rigueur fut extrême,
Réduisit ce Héros à verser son sang même;
Du moins, en se privant d'un sang si précieux,
Il ne le sit couler que pour l'offrir aux Dieux.
Mais vous, qui de ce sang immolez ce qui reste,
Mère dénaturée & d'Électre & d'Oreste,
Ce n'est point à des Dieux jaloux de leurs Autels;
Vous nous sacrissez au plus vil des mortels.

## SCÈNE VII.

ÉGISTHE, CLYTEMNESTRE, ÉLECTRE.

#### ÉLECTRE.

IL paroît, l'inhumain! à cette affreuse vue,

Des plus cruels transports je me sens l'âme émue.

Tome I.

#### ÉGISTHE, à Clytemnestre.

Madame, quel malheur, troublant votre fommeil, Vous a fait, de si loin, devancer le soleil? Quel trouble vous saissit, & quel triste présage Couvre encor vos regards d'un si sombre nuage? Mais Électre avec vous! Que fait-elle en ces lieux? Auriez-vous pu sléchir ce cœur audacieux? A mes justes desirs aujourd'hui moins rebelle, A l'hymen de mon sils Electre consent-elle? Voit-elle sans regret préparer ce grand jour, Qui doit combler d'Itys & les vœux & l'amour?

#### ÉLECTRE.

Oui, tu peux désormais en ordonner la sête; Pour cet heureux hymen ma main est toute prête. Je n'en veux disposer qu'en faveur de ton sang, Et je la garde à qui te percera le slanc.

( Elle fort.)

#### ÉGISTHE.

Cruelle! si mon fils n'arrêtoit ma vengeance, J'éprouverois bientôt jusqu'où va ta constance.



## S C È N E V I I I. ÉGISTHE, CLYTEMNESTRE.

#### CLYTEMNESTRE.

SEIGNEUR, n'irritez point son orgueil furieux. Si vous faviez les maux que m'annoncent les Dieux.... J'en frémis. Non, jamais le Ciel impitoyable N'a menacé nos jours d'un fort plus déplorable. Deux fois mes sens frappés par un triste réveil, Pour la troisième fois se livroient au sommeil, Quand j'ai cru, par des cris terribles & funebres, Me sentir entraîner dans l'horreur des ténèbres. Je suivois, malgré moi, de si lugubres cris; Je ne sais quels remords agitoient mes esprits; Mille foudres grondoient dans un épais nuage, Qui sembloit cependant céder à mon passage. Sous mes pas chancelans, un gouffre s'est ouvert; L'affreux séjour des morts à mes yeux s'est offert. A travers l'Achéron, la malheureuse Électre, A grands pas, où j'étois sembloit guider un spectre. Je fuyois, il me suit. Ah, Seigneur! à ce nom Mon sang se glace : hélas! c'étoit Agamemnon. » Arrête, m'a-t-il dit d'une voix formidable, » Voici de tes forfaits le terme redoutable.

"Arrête, Epouse indigne, & frémis de ce sang
"Que le cruel Égisthe a tiré de mon slanc."

Ce sang, qui ruisseloit d'une large blessure,
Sembloit, en s'écoulant, pousser un long murmure.

A l'instant j'ai cru voir aussi couler le mien:
Mais, malheureuse! à peine a-t-il touché le sien,
Que j'en ai vu renaître un monstre impitoyable,
Qui m'a lancé d'abord un regard esfroyable.

Deux fois le Styx, frappé par ses mugissemens,
A long-temps répondu par des gémissemens.

Vous êtes accouru: mais le monstre en surie,
D'un seul coup, à mes pieds, vous a jetté sans vie,
Et m'a ravi la mienne avec le même essort,
Sans me donner le temps de sentir votre mort.

#### ÉGISTHE.

Je conçois la douleur où la crainte vous plonge.
Un préfage si noir n'est cependant qu'un songe,
Que le sommeil produit, & nous offre au hasard,
Où, bien plus que les Dieux, nos sens ont souvent part.
Pourrois-je craindre un songe à vos yeux si funeste,
Moi qui ne compte plus d'autre ennemi qu'Oreste?
Au gré de sa fureur qu'il s'arme contre nous,
Je saurai lui porter d'inévitables coups.
Ma hasne à trop haut prix vient de mettre sa tête,
Pour redouter encor les malheurs qu'il m'apprête.
C'est en vain que Samos la désend contre moi;

Qu'elle tremble, à son tour, pour elle & pour son Roi. Athènes, déformais, de ses pertes lassée, Nous menace bien moins qu'elle n'est menacée; Et le Roi de Corinthe, épris plus que jamais, Me demande aujourd'hui ma fille avec la paix. Quel que soit son pouvoir, quoi qu'il en ôse attendre, Sans la tête d'Oreste, il n'y faut point prétendre. D'ailleurs, pour cet hymen le Ciel m'offre une main, Dont j'attends pour moi-même un secours plus certain. Ce Héros, défenseur de toute ma famille, Est celui qu'en secret je destine à ma fille. Ainsi je ne crains plus qu'Electre & sa fierré, Ses reproches, ses pleurs, sa fatale beauté, Les transports de mon fils : mais, s'il peut la contraindre A recevoir sa foi, je n'aurai rien à craindre; Et la main que prétend employer mon courroux, Mettra bientôt le comble à mes vœux les plus doux.

## SCÈNEIX.

IPHIAN ASSE, MÉLITE, CLYTEMNESTRE, ÉGISTHE.

ÉGISTHE.

Mais ma fille paroît : Madame, je vous laisse; Et je vais travailler au repos de la Grèce.

## SCÈNE X.

# CLYTEMNESTRE, IPHIANASSE, MÉLITE.

#### IPHIANASSE.

ON dit qu'un noir présage, un songe plein d'horreur, Madame, cette nuit a troublé votre cœur. Dans le tendre respect qui pour vous m'intéresse, Je venois partager la douleur qui vous presse.

#### CLYTEMNESTRE.

Princesse, un songe affreux a frappé mes esprits; Mon cœur s'en est troublé, la frayeur l'a surpris. Mais, pour en détourner les sunestes auspices, Ma main va l'expier par de prompts sacrifices.

# S C È N E X I. IPHIANASSE, MÉLITE.

#### IPHIANASSE.

M ÉLITE, plût au Ciel qu'en proie à tant d'ennuis, Un fonge feul eût part à l'état où je suis! Plût au Ciel que le fort, dont la rigueur m'outrage, N'eût fait que menacer!

#### MÉLITE.

Madame, quel langage! Quel malheur de vos jours a troublé la douceur, Et la constante paix que goûtoit votre cœur?

#### IPHIANASSE.

Tes foins n'ont pas toujours conduit Iphianasse; Et ce calme si doux a bien changé de face. Quelques jours malheureux, écoulés sans te voir, D'un cœur qui s'ouvre à toi sont tout le désespoir.

#### MÉLITE.

A finir nos malheurs, quoi! lorsque tout conspire, Qu'un Roi jeune & puissant à votre hymen aspire, Votre cœur désolé se consume en regrets! Quels sont vos déplaisirs? ou quels sont vos souhaits? Corinthe, avec la paix, vous demande pour Reine: Ce grand jour doit sormer une si belle chaîne.

#### IPHIANASSE.

Plût aux Dieux que ce jour, qui te paroît si beau, Dût des miens, à tes yeux, éteindre le slambeau! Mais lorsque tu sauras mes mortelles allarmes, N'irrite point mes maux, & sais grâce à mes larmes. Il te souvient encor de ces temps où, sans toi,

Nous fortîmes d'Argos à la suite du Roi. Tout sembloit menacer le trône de Mycènes, Tout cédoit aux deux Rois de Corinthe & d'Athènes. Pour retarder, du moins, un si cruel malheur, Mon frère, sans succès, fit briller sa valeur; Égisthe fut défait, & trop heureux encore De pouvoir se jetter dans les murs d'Epidaure. Tu sais tout ce qu'alors fit pour nous ce Héros, Ou'Itys avoit sauvé de la fureur des flots. Peins-toi le Dieu terrible adoré dans la Thrace; Il en avoit du moins & les traits & l'audace. Quels exploits! Non, jamais, avec plus de valeur, Un mortel n'a fait voir ce que peut un grand cœur: Je le vis; & le mien, illustrant sa victoire, Vaincu, quoiqu'en secret, mit le comble à sa gloire. Heureuse, si mon âme, en proie à tant d'ardeur, Du crime de ses feux faisoit tout son malheur! Mais hier je revis ce vainqueur redoutable A peine s'honorer d'un accueil favorable. De mon coupable amour l'art déguisant la voix, En vain sur sa valeur je le louai cent fois; En vain, de mon amour flattant la violence, Je fis parler mes yeux & ma reconnoissance. Il soupire, Mélite; inquiet & distrait, Son cœur paroît frappé d'un déplaisir secret. Sans doute, il aime ailleurs; &, loin de se contraindre.... Que dis je, malheureuse! est-ce à moi de m'en plaindre? Esclave d'un haut rang, victime du devoir,
De mon indigne amour quel peut être l'espoir?
Ai-je donc oublié tout ce qui nous sépare?
N'importe! détournons l'hymen qu'on me prépare;
Je ne puis y souscrire. Allons trouver le Roi:
Faisons tout pour l'amour, s'il ne fait rien pour moi.

Fin du premier Acte.

## ACTE II.

## SCÈNE PREMIÈRE. TYDÉE, ANTÉNOR.

TYDÉE.

E MBRASSE-MOI, reviens de ta surprise extrême. Oui, mon cher Anténor, c'est Tydée, oui, lui-même; Tu ne te trompes point.

#### ANTÉNOR.

Vous, Seigneur, en ces lieux,

Parmi des ennemis défians, furieux!

Au plaisir de vous voir, Ciel! quel trouble succède!

Dans le palais d'Argos, le fils de Palamède,

D'une pompeuse Cour attirant les regards,

Et de vœux & d'honneurs comblé de toutes parts!

Je sais jusques où va la valeur de Tydée;

D'un heureux sort toujours qu'elle sut secondée :

Mais ce n'est pas ici qu'on doit la couronner.

A la Cour d'un Tyran....

TYDÉ E.

Cesse de t'étonner.

Le vainqueur des deux Rois de Corinthe & d'Athènes, Le guerrier défenseur d'Égisthe & de Mycènes, N'est autre que Tydée.

#### ANTÉNOR.

Et quel est votre espoir?

#### TYDÉE.

Avant que d'éclaircir ce que tu veux favoir, Dans ce fatal séjour dis-moi ce qui t'amène? Que dit-on à Samos? que fait l'heureux Thyrrhène?

#### ANTÉNOR.

Ce grand Roi, qui chérit Oreste avec transport,
Depuis plus de six mois, incertain de son sort,
Allarmé chaque jour & du sien & du vôtre,
M'envoie en ces climats vous chercher l'un & l'autre.
Mais puisque je vous vois, tous mes vœux sont comblés.
Le fils d'Agamemnon.... Seigneur, vous vous troublez!
Malgré tous les honneurs qu'ici l'on vous adresse,
Vos yeux semblent voilés d'une sombre tristesse.
De tout ce que je vois mon esprit éperdu....

#### TYDÉE.

Anténor, c'en est fait! Tydée a tout perdu.

#### ANTÉNOR.

Seigneur, éclaireissez ce terrible mystère.

TYDÉE.

Oreste est mort.

ANTÉNOR.

Grands Dieux!

TYDÉE.

Et je n'ai plus de père.

ANTÉNOR.

Palamede n'est plus? Ah! Destins rigoureux! Et qui vous l'a ravi? Par quel malheur affreux....

TYDÉE.

Tu sais ce qu'en ces lieux nous venions entreprendre;
Tu sais que Palamede, avant que de s'y rendre,
Ne voulut point tenter son retour dans Argos,
Qu'il n'eût interrogé l'Oracle de Délos.
A de si justes soins on souscrivit sans peine:
Nous partîmes, comblés des biensaits de Thyrrhène;
Tout nous favorisoit, nous voguâmes long-temps
Au gré de nos desirs, bien plus qu'au gré des vents:
Mais signalant bientôt toute son inconstance,
La mer, en un moment, se mutine & s'élance.
L'air mugit, le jour suit, une épaisse vapeur
Couvre d'un voile affreux les vagues en sureur;
La foudre, éclairant seule une nuit si prosonde,
A sillons redoublés ouvre le Ciel & l'onde,

Et, comme un tourbillon, embrassant nos vaisseaux, Semble, en source de seu, bouillonner sur les eaux. Les vagues, quelquesois, nous portant sur leurs cîmes, Nous sont rouler après sous de vastes abîmes, Où les éclairs pressés pénétrant avec nous, Dans des gouffres de seux sembloient nous plonger tous. Le Pilote effrayé, que la slamme environne, Aux rochers qu'il suyoit lui-même s'abandonne. A travers les écueils notre vaisseau poussé, Se brise, & nâge enfin sur les eaux dispersé. Dieux! que ne sis-je point, dans ce moment suneste, Pour sauver Palamede, & pour sauver Oreste? Vains efforts! la lueur qui partoit des éclairs Ne m'offrit que des slots de nos débris couverts; Tout périt.

ANTÉNOR.

Eh! comment, dans ce péril extrême, Pûtes-vous au péril vous dérober vous-même?

#### TYDÉE.

Tout offroit à mes yeux l'inévitable mort:
Mais j'y courois en vain: la rigueur de mon fort
A de plus grands malheurs me réfervoit encore,
Et me jetta mourant vers les murs d'Epidaure.
Itys me secourut, & de mes tristes jours,
Malgré mon désespoir, il prolongea le cours.
Juge de ma douleur, quand je sus que ma vie

Etoit le prix des soins d'une main ennemie. Des périls de la mer Tydée enfin remis, Une nuit, alloit fuir loin de ses ennemis, Lorsque, la même nuit, d'un vainqueur en furie Epidaure éprouva toute la barbarie. Figure-toi les cris, le tumulte & l'horreur. Dans ce trouble, foudain, je m'arme avec fureur; Incertain du parti que mon bras devoit prendre, S'il faut presser Egisthe, ou s'il faut le défendre. L'ennemi cependant occupoit les remparts, Et sur nous, à grands cris, fondoit de toutes parts. Le fort m'offrit alors l'aimable Iphianasse, Et ma haîne bientôt à d'autres soins fit place. Ses pleurs, son désespoir, Itys près de périr, Quels objets pour un cœur facile à s'attendrir! Oreste ne vit plus: mais, pour la sœur d'Oreste, Il faut de ses États conserver ce qui reste, Me disois-je à moi-même; &, loin de l'accabler, Secourir le Tyran qu'on devoit immoler. Je chasserai plutôt Égisshe de Mycènes, Que d'en chasser les Rois de Corinthe & d'Athènes. Par ce motif secret mon cœur déterminé, Ou par des pleurs touchans bien plutôt entraîné, Du soldat qui fuyoit ranimant le courage, A combattre, du moins, mon exemple l'engage; Et le vainqueur pressé, pâlissant à son tour, Vers son camp à grands pas médite son retour.

Que ne peut la valeur où le cœur s'intéresse?
J'en sis trop, Anténor, je revis la Princesse.
C'est t'en apprendre assez, le reste t'est connu.
D'un péril si pressant Égisthe revenu
Me comble de bienfaits, me charge de poursuivre
Deux Rois épouvantés, dont mon bras le délivre.
Je porte la terreur chez des peuples heureux;
Et la paix va se faire aux dépens de mes vœux.

#### ANTÉNOR.

Ah, Seigneur! falloit-il, à l'amour trop fensible, Armer pour un Tyran votre bras invincible? Et que prétendez-vous d'un succès si honteux?

#### TYDÉE.

Anténor, que veux-tu? Prends pitié de mes feux, Plains mon fort: non, jamais on ne fut plus à plaindre. Il est encor pour moi des maux bien plus à craindre: Mais apprends des malheurs qui te feront frémir, Des malheurs dont Tydée à jamais doit gémir. Entraîné, malgré moi, dans ce palais funeste, Par un desir secret de voir la sœur d'Oreste, Hier, avant la muit, j'arrive dans ces lieux; La superbe Mycène offre un temple à mes yeux: Je cours y consulter le Dieu qu'on y révère, Sur mon sort, sur celui d'Oreste & de mon père. Mais à peine aux Autels je me sus prosterné,

Qu'à mon abord fatal tout parut consterné: Le temple retentit d'un funèbre murmure; (Je ne suis cependant meurtrier, ni parjure.) J'embrasse les Autels, rempli d'un faint respect; Le Prêtre épouvanté recule à mon aspect, Et, sourd à mes souhaits, refuse de répondre: Sous fes pieds & les miens tout semble se confondre. L'Autel tremble; le Dieu se voile à nos regards, Et de pâles éclairs s'arme de toutes parts. L'antre ne nous répond qu'à grands coups de tonnerre, Que le Ciel en courroux fait gronder fous la terre. Je l'avoue, Anténor, je sentis la frayeur, Pour la première fois, s'emparer de mon cœur. A tant d'horreurs enfin succède un long silence; Du Dieu qui se voiloit j'implore l'assistance. "Écoute-moi, grand Dieu, sois sensible à mes cris; "D'un ami malheureux, d'un plus malheureux fils, » Dieu puissant, m'écriai-je, exauce la prière; » Daigne, sur ce qu'il craint, lui prêter ta lumière ». Alors, parmi les pleurs & parmi les fanglots, Une lugubre voix fit entendre ces mots:

« Cesse de me presser sur le destin d'Oreste;

» Pour en être éclairci, tu m'implores en vain: » Jamais destin ne fut plus triste & plus funeste.

» Redoute pour toi-même un femblable destin.

» Appaise cependant les mânes de ton père;

» Ton bras seul doit venger ce Héros malheureux

» D'une

"" D'une main qui lui fut bien fatale & bien chère:

"Mais crains, en le vengeant, le fort le plus affreux."

Une main qui lui fut bien fatale & bien chère!

Ma mère ne vit plus, & je n'ai point de frère.

Juste Ciel! & sur qui doit tomber mon courroux?

De ces lieux cependant suyons, arrachons-nous.

Allons trouver le Roi.... Mais je vois la Princesse.

Ah! suyons; mes malheurs, mon devoir, tout m'en presse.

Partons, dérobons-nous la douceur d'un adieu.

## SCÈNE II.

# IPHIANASSE, TYDÉE, MÉLITE, ANTÉNOR.

#### IPHIANASSE.

(à Mélite.)

(à Tydée.)

A H! Mélite, que vois-je? On disoit qu'en ce lieu, En ce moment, Seigneur, mon père devoit être. Je croyois....

TYDÉE.

En effet, il y devoit paroître.

Madame, même foin nous conduisoit ici;

Vous y cherchez le Roi, je l'y cherchois aussi.

Tome I.

Pénétré des bienfaits qu'Egisthe me dispense, Je venois, plein de zèle & de reconnoissance, Rendre grâce à la main qui les répand sur moi, Et, dans le même temps, prendre congé du Roi.

#### IPHIANASSE.

Ce départ aura lieu, Seigneur, de le surprendre:
Moi-même, en ce moment, j'ai peine à le comprendre.
Et pourquoi de ces lieux vous bannir aujourd'hui,
Et dépouiller l'État de son plus ferme appui?
Vous le savez, la paix n'est pas encor jurée:
La victoire, sans vous, seroit-elle assurée?

#### TYDÉE.

Oui, Madame; & vos yeux n'ont-ils pas tout foumis?

Le Roi peut-il encor craindre des ennemis?

Que ne vaincrez-vous point? quelle haîne obstinée

Tiendroit contre l'espoir d'un illustre hyménée?

Du bonheur qui l'attend Téléphonte charmé,

Sur cet espoir slatteur, a déjà désarmé;

Et, si j'en crois la Cour, cette grande journée

Doit voir Iphianasse à son lit destinée.

#### IPHIANASSE.

Non, le Roi de Corinthe en est en vain épris, Si la tête d'Oreste en doit être le prix.

#### TYDÉE.

Quoi! la tête d'Oreste! Ah! la paix est conclue, Madame, & de ces lieux ma suite est résolue; Vous n'avez plus besoin du secours de mon bras.
Ah! quel indigne prix met-on à vos appas?
Juste Ciel! se peut-il qu'une loi si cruelle,
Fasse, de vous, le prix d'une main criminelle?
Ainsi, dans sa fureur, le plus vil assassin
Pourra donc, à son gré, prétendre à votre main;
Lorsqu'avec tout l'amour qu'un doux espoir anime,
Un Héros ne pourroit l'obtenir sans un crime?
Ah! si, pour se flatter de plaire à vos beaux yeux,
Il sussissin d'un bras toujours victorieux,
Peut-être à ce bonheur aurois-je pu prétendre.
Avec quelque valeur & le cœur le plus tendre,
Quels efforts, quels travaux, quels illustres projets,
N'eût point tenté ce cœur charmé de vos attraits?

#### IPHIANASSE.

Seigneur!

#### TYDÉE.

Je le vois bien, ce discours vous offense.
Je n'ai pu vous revoir & garder le silence;
Mais je vais m'en punir par un exil affreux,
Et cacher loin de vous un amant malheureux,
Qui, trop plein d'un amour qu'Iphianasse inspire,
En dit moins qu'il ne sent, mais plus qu'il n'en doit dire.

#### IPHIANASSE.

J'ignore quel dessein vous a fait révéler Un amour que l'espoir semble avoir fait parler. Mais, Seigneur, je ne puis recevoir sans colère Ce téméraire aveu que vous osez me faire. Songez qu'on n'ôse ici se déclarer pour moi, Sans la tête d'Oreste, ou le titre de Roi; Qu'un amant comme vous, quelque seu qui l'inspire, Doit soupirer, du moins, sans oser me le dire.

# S C È N E III. TYDÉE, ANTÉNOR.

### TYDÉE.

Qu'AI-JE dit? où laissé-je égarer mes esprits?

Moi parler, pour me voir accabler de mépris!

Les ai-je mérités, cruelle Iphianasse?

Mais quel étoit l'espoir de ma coupable audace?

Que venois-je chercher dans ce cruel séjour?

Moi, dans la Cour d'Argos entraîné par l'amour!

Rappelons ma fureur. Oreste, Palamède....

Ah! contre tant d'amour, inutile remède!

Que servent ces grands noms, dans l'état où je suis,

Qu'à me couvrir de honte, & m'accabler d'ennuis?

Ah! fuyons, Anténor; &, loin d'une cruelle,

Courons où mon devoir, où l'Oracle m'appelle.

Ne laissons point jouir de tout mon désespoir

Des yeux indissérens que je ne dois plus voir.

## SCÈNE IV.

ÉGISTHE, TYDÉE, ANTENOR.

### TYDÉE.

LE Roi vient; dans mon trouble il faut que je l'évite.

## ÉGISTHE, à Tydée.

Demeurez, & souffrez qu'envers vous je m'acquitte. Ainsi que le Héros brille par ses exploits, La grandeur des biensaits doit signaler les Rois. Tout parle du Guerrier qui prit notre désense; Mais rien ne parle encor de ma reconnoissance. Il est temps cependant que mes heureux sujets, Témoins de sa valeur, le soient de mes biensaits. Que pourriez-vous penser, & que diroit la Grèce? Mais quoi! vous soupirez; quelle douleur vous presse? Malgré tous vos efforts, elle éclate, Seigneur; Un déplaisir secret trouble votre grand cœur: Même ici mon abord a paru vous surprendre. Avez-vous des secrets que je ne puisse apprendre?

#### TYDÉE.

De tels fecrets, Seigneur, sont peu dignes de vous; Je crains peu qu'un grand Roi puisse en être jaloux. Permettez cependant qu'à mon devoir fidèle, Je retourne en des lieux où ce devoir m'appelle. J'ai fait peu pour Égisthe; & de quelque succès Sa bonté chaque jour s'acquitte avec excès. S'il est vrai que mon bras eut part à la victoire, Il sussit à mon cœur d'en partager la gloire, Ne m'arrêtez donc plus sur l'espoir des biensaits; Les vôtres n'ont-ils pas surpassé mes souhaits? J'en suis comblé, Seigneur, mon âme est satisfaite; Je ne demande plus qu'une libre retraite.

## ÉGISTHE.

Un intérêt trop cher s'oppose à ce départ:
Argos perdroit en vous son plus serme rempart.
Des Héros tels que vous, si-tôt qu'on les possède,
Sont, pour les plus grands Rois, d'un prix à qui tout cède.
Heureux, si je pouvois, par les plus forts liens,
Attacher pour jamais vos intérêts aux miens!
Je vous dois le salut de toute ma famille;
Et ne veux point, sans vous, disposer de ma fille.

TYDÉE, à part.

Ciel! où tend ce discours?

#### ÉGISTHE.

Oui, Seigneur, c'est en vain Qu'avec la paix un Roi me demande sa main: Quelqu'éclatant que soit un pareil hyménée, Au fort d'un autre époux ma fille est destinée.
Sûr de vaincre avec vous, je crains peu désormais
Tout le péril que suit le resus de la paix.
Il ne tient plus qu'à vous d'affermir ma puissance.
J'ai besoin d'une main qui serve ma vengeance,
Et qui fasse tomber dans l'éternelle nuit
L'ennemi déclaré que ma haîne poursuit,
Qui me poursuit moi-même, & que mon cœur déteste.
Point d'hymen, quel qu'il soit, sans la tête d'Oreste:
Ma fille est à ce prix; & cet essort si grand,
Ce n'est que de vous seul que ma haîne l'attend.

#### TYDÉE.

De moi, Seigneur? de moi! juste Ciel!

#### ÉGISTHE.

De vous-même.

Calmez de ce transport la violence extrême.

Quelle horreur vous inspire un si juste dessein?

Je demande un vengeur, & non un assassin.

Lorsque, pour détourner ma mort qu'il a jurée,

J'exige tout le sang du petit-fils d'Atrée,

Je n'ai point prétendu, Seigneur, que votre bras

Le sît couler ailleurs qu'au milieu des combats.

Oreste voit par-tout vôler sa renommée;

La Grèce en est remplie, & l'Asie allarmée;

Ses exploits seuls devroient vous en rendre jaloux;

C'est le seul ennemi qui soit digne de vous.

Courez donc l'immoler; c'est la seule victoire,
Parmi tant de lauriers, qui manque à votre gloire.
Dites un mot, Seigneur; Soldats & Matelots
Seront prêts, avec vous, à traverser les slots.
Si ma sille est un bien qui vous paroisse digne
De porter votre cœur à cet essort insigne,
Pour vous associer à ce rang glorieux,
Je ne consulte point quels furent vos ayeux.
Lorsqu'on a les vertus que vous faites paroître,
On est du sang des Dieux, ou digne au moins d'en être.
Quoi qu'il en soit, Seigneur, pour servir mon courroux,
Je ne veux qu'un Héros, & je le trouve en vous.
Me serois je slatté d'une vaine espérance,
Quand j'ai sondé sur vous l'espoir de ma vengeance?
Vous ne répondez point. Ah! qu'est-ce que je voi?

### TYDÉE.

La juste horreur du coup qu'on exige de moi.
Mais il faut aujourd'hui, par plus de consiance,
Payer de votre cœur l'affreuse considence.
Votre fille, Seigneur, est d'un prix, à mes yeux,
Au-dessus des mortels, digne même des Dieux.
Je vous dirai bien plus, j'adore Iphianasse;
Tout mon respect n'a pu surmonter mon audace;
Je l'aime avec transport, mon trop sensible cœur
Peut à peine suffire à cette vive ardeur:
Mais quand, avec l'espoir d'obtenir ce que j'aime,

L'Univers m'offriroit la puissance suprême,
Contre votre ennemi bien loin d'armer mon bras,
Je ne sais point quel sang je ne répandrois pas.
Revenez d'une erreur à tous les deux sunesse.
Qui? moi, grands Dieux! qui? moi vous immoler Oreste!
Ah! quand vous le croyez seul digne de mes coups,
Savez-vous qui je suis, & me connoissez-vous?
Quand même ma vertu n'auroit pu l'en désendre,
N'eût-il pas eu pour lui l'amitié la plus tendre?
Ah! plût aux Dieux cruels, jaloux de ce Héros,
Aux dépens de mes jours, l'avoir sauvé des slots!
Mais hélas! c'en est fait; Oreste & Palamède....

### ÉGISTHE.

Ils font morts? Quelle joie à mes craintes succède!
Grands Dieux, qui me rendez le plus heureux des Rois,
Qui pourra m'acquitter de ce que je vous dois?
Mon ennemi n'est plus! ce que je viens d'entendre
Est-il bienvrai, Seigneur? Daignez au moins m'apprendre
Comment le juste Ciel a terminé son sort,
En quels lieux, quels ténnoins vous avez de sa mort.

#### TYDÉE.

Mes pleurs. Mais, au transport dont votre âme est éprise, Je me repens déjà de vous l'avoir apprise. Vous voulez de son sort en vain vous éclaircir, Il me sait trop d'horreur, à vous trop de plaisir; Je ne ressens que trop sa perte déplorable, Sans m'imposer encore un récit qui m'accable.

### ÉGISTHE.

Je ne vous presse plus, Seigneur, sur ce récit;
Oreste ne vit plus: son trépas me suffit:
Votre pitié pour lui n'a rien dont je m'ossense;
Et quand le Ciel, sans vous, a rempli ma vengeance,
Puisque c'est vous du moins qui me l'avez appris,
Je crois vous en devoir toujours le même prix.
Je vous l'ossens devoir toujours le même prix.
Vous sîtes mon bonheur, je veux faire le vôtre.
Sur le trône d'Argos désormais assermi,
Qu'Égisthe en vous, Seigneur, trouve un gendre, un ami.
Si sur ce choix votre âme est encore incertaine,
Je vous laisse y penser, & je cours chez la Reine.

# S C È N E V. TYDÉE, ANTÉNOR.

TYDÉE.

ET moi, de toutes parts, de remords combattu, Je vais, fur mon amour, consulter ma vertu.

Fin du second Acle.

## ACTE III.

## SCÈNE PREMIÈRE.

TYDÉE, seul.

E LECTRE veut me voir! Ah! mon âme éperdue Ne foutiendra jamais ni ses pleurs, ni sa vue. Trop infidèle ami du fils d'Agamemnon, Oserai-je en ces lieux lui déclarer mon nom; Lui dire que je suis le fils de Palamède; Qu'aux devoirs les plus faints un lâche amour succède; Qu'Oreste me fut cher; que, de tant d'amitié, L'amour me laisse à peine un reste de pitié; Que, loin de secourir une triste victime, J'abandonne sa sœur au Tyran qui l'opprime; Que cette même main, qui dut trancher ses jours, Par un coupable effort en prolonge le cours; Et que, prête à former des nœuds illégitimes, Peut-être cette main va combler tous mes crimes; Qu'elle n'a déformais qu'à répandre en ces lieux Le reste infortuné d'un sang si précieux? Mais seroit-ce trahir les mânes de son frère, Que de vouloir d'Électre adoucir la misère?

D'Iphianasse enfin si je deviens l'époux,
Je puis, dans ses malheurs, lui faire un sort plus doux.
D'ailleurs, un Roi puissant m'offre son alliance;
Je n'ai, pour l'obtenir, dignité ni naissance.
Que me sert ma valeur, étant ce que je suis,
Si ce n'est pour jouir d'un sort...? Lâche, poursuis.
Je ne m'étonne plus si les Dieux te punissent;
A ton fatal aspect si les Autels frémissent.
Ah! cesse sur l'amour d'excuser le devoir:
Pour être vertueux, on n'a qu'à le vouloir.
D'Électre, en ce moment, soible cœur, cours l'apprendre:
Qu'attends-tu? que l'amour vienne encor te surprendre?
Qu'un seu....

# S C È N E I I. ÉLECTRE, TYDÉE.

TYDÉE, à lui-même.

Mais quel objet se présente à mes yeux?

Dieux! quels tristes accens sont retentir ces lieux!

C'est une Esclave en pleurs; hélas! qu'elle a de charmes!

Que mon âme en secret s'attendrit à ses larmes!

Que je me sens touché de ses gémissemens!

Ah! que les malheureux éprouvent de tourmens!

## ÉLECTRE, à part.

Dieux puissans, qui l'avez si long-temps poursuivie, Epargnez-vous encore une mourante vie? Je ne le verrai plus, inexorables Dieux! D'une éternelle nuit couvrez mes tristes yeux.

## TYDÉE, à Électre.

Je sens qu'à votre sort la pitié m'intéresse. Ne pourrai-je savoir quelle douleur vous presse?

### ÉLECTRE.

Hélas! qui ne connoît mon nom & mes malheurs? Et qui peut ignorer le fujet de mes pleurs? Un défespoir affreux est tout ce qui me reste. O déplorable fang! ô malheureux Oreste!

#### TYDÉE.

Ah! juste Ciel! quel nom avez-vous prononcé! A vos pleurs, à ce nom que mon cœur est pressé! Qu'il porte à ma pitié de sensibles atteintes! Ah! je vous reconnois à de si tendres plaintes. Malheureuse Princesse, est-ce vous que je voi? Électre, en quel état vous offrez-vous à moi?

## ÉLECTRE.

Et qui donc s'attendrit pour une infortunée, A la fureur d'Égisthe, aux sers abandonnée? Mais Oreste, Seigneur, vous étoit-il connu? A mes pleurs, à son nom, votre cœur s'est ému.

#### TYDÉE.

Dieux! s'il m'étoit connu! Mais dois-je vous l'apprendre, Après avoir trahi l'amitié la plus tendre? Dieux! s'il m'étoit connu ce Prince généreux! Ah, Madame! c'est moi qui de son sort affreux Viens de répandre ici la funeste nouvelle.

#### ÉLECTRE.

Il est donc vrai, Seigneur? & la Parque cruelle M'a ravi de mes vœux & l'espoir & le prix? Mais, quel étonnement vient frapper mes esprits! Vous, qui montrez un cœur à mes pleurs si sensible, N'êtes-vous pas, Seigneur, ce guerrier invincible, D'un Tyran odieux trop zélé désenseur? Qui peut donc, pour Électre, attendrir votre cœur? Pouvez-vous bien encor plaindre ma destinée, Tout rempli de l'espoir d'un fatal hyménée?

#### TYDÉE.

Eh! que diriez-vous donc si mon indigne cœur De ses coupables seux vous découvroit l'horreur? De quel œil verriez-vous l'ardeur qui me possède, Si vous voyiez en moi le sils de Palamede?

#### ÉLECTRE.

De Palamede! vous? qu'ai-je entendu, grands Dieux! Mais vous ne l'êtes point, Tydée est vertueux: Il n'eût point fait rougir les mânes de son père; Il n'auroit point trahi l'amitié de mon frère, Ma vengeance, mes pleurs, ni le fang dont il fort. Si vous étiez Tydée, Égisthe feroit mort; Bien loin de consentir à l'hymen de sa fille, Il eût de ce Tyran immolé la famille. De Tydée, il est vrai, vous avez la valeur; Mais vous n'en avez pas la vertu ni le cœur.

#### TYDÉE.

A mes remords, du moins, faites grâce, Madame. Il est vrai, j'ai brûlé d'une coupable slamme; Il n'est point de devoirs plus facrés que les miens; Mais l'Amour connoît-il d'autres droits que les siens? Ne me reprochez point le feu qui me dévore, Ni tout ce que mon bras a fait dans Epidaure. J'ai dû tout immoler à votre inimitié; Mais que ne peut l'amour, que ne peut l'amitié? Itys alloit périr, je lui devois la vie; Sa mort bientôt d'une autre auroit été suivie. L'amour & la pitié confondirent mes coups; Tydée, en ce moment, crut combattre pour vous. D'ailleurs, à la fureur de Corinthe & d'Athènes Pouvois-je abandonner le trône de Mycènes?

#### ÉLECTRE.

Juste Ciel! & pour qui l'avez-vous confervé? Cruel! si c'est pour moi que vous l'avez sauvé, Venez donc, de ce pas, immoler un barbare; Il n'est point de forfaits que ce coup ne répare. Oreste ne vit plus; achevez aujourd'hui Tout ce qu'il auroit fait pour sa sœur & pour lui. A l'aspect de mes fers êtes-vous sans colère? Est-ce ainsi que vos soins me rappellent mon frère? Ne m'offrirez-vous plus, pour esfuyer mes pleurs, Que la main qui combat pour mes persécuteurs? Cessez de m'opposer une funeste flamme. Si je vous laissois voir jusqu'au fond de mon âme, Votre cœur, excité par l'exemple du mien, Détesteroit bientôt un indigne lien; D'un cœur que, malgré lui, l'amour a pu séduire, Il apprendoit, du moins, comme un grand cœur soupire. Vous y verriez l'amour, esclave du devoir, Languir parmi les pleurs, sans force & sans pouvoir. Occupé, comme moi, d'un foin plus légitime, Faites-vous des vertus de votre propre crime. Du sort qui me poursuit pour détourner les coups, Non, je n'ai plus ici d'autre frère que vous. Mon frère est mort, c'est vous qui devez me le rendre, Vous qu'un serment affreux engage à me défendre. Ah, cruel! cette main, si vous m'abandonnez, Va trancher, à vos yeux, mes jours infortunés.

#### TYDÉE.

Moi, vous abandonner! ah! quel âme endurcie Par des pleurs si touchans ne seroit adoucie!

Moi,

Moi, vous abandonner! plutôt mourir cent fois.

Jugez mieux d'un ami dont Oreste sit choix.

Je conçois, quand je vois les yeux de ma Princesse,

Jusqu'où peut d'un amant s'étendre la foiblesse.

Mais, quand je vois vos pleurs, je conçois encor mieux

Ce que peut le devoir sur un cœur vertueux.

Pourvu que votre haîne épargne Iphianasse,

Il n'est rien que pour vous ne tente mon audace.

Je ne sais, mais je sens qu'à l'aspect de ces lieux

Égisthe, à chaque instant, me devient odieux.

#### ÉLECTRE.

A l'ardeur dont enfin ma haîne est secondée,
A ce noble transport, je reconnois Tydée.
Malgré tous mes malheurs, que ce moment m'est doux!
Je pourrai donc venger.... Mais quelqu'un vient à nous.
Il faut que je vous quitte; on pourroit nous surprendre.
En secret chez Arcas, Seigneur, daignez vous rendre.
Seul espoir que le Ciel m'ait laissé dans mes maux,
Courez, en me vengeant, signaler un Héros,
Pour peu qu'à ma douleur votre cœur s'intéresse.

# SCÈNE III.

TYDÉE, seul.

M AIS qui venoit à nous?

# S C È N E I V. TYDÉE, IPHIANASSE, MÉLITE.

TYDÉE, à lui-même.

A H! Dieux! c'est la Princesse. Quel dessein en ce lieu peut conduire ses pas? Dans le trouble où je suis, que lui dirai-je, hélas! Que je crains les transports où mon âme s'égare!

#### IPHIANASSE.

Quel trouble, à mon aspect, de votre cœur s'empare? Vous ne répondez point, Seigneur; je le vois bien, J'ai troublé la douceur d'un secret entretien. Électre, comme vous, s'offensera peut-être Qu'ici, sans son aveu, quelqu'un ôse paroître. Elle semble, à regret, s'éloigner de ces lieux; La douleur qu'elle éprouve est peinte dans vos yeux. Interdit & confus.... Quel est donc ce mystère?

#### TYDÉE.

Madame, vous savez qu'elle a perdu son frère, Que c'est moi seul qui viens d'en informer le Roi: Électre a souhaité s'en instruire par moi. Mon cœur, toujours sensible au sort des misérables, N'a pu, sans s'attendrir à ses maux déplorables, Après le coup affreux qui vient de la frapper....

#### IPHIANASSE.

N'est-il que sa douleur qui vous doive occuper? Ce n'est pas que mon cœur veuille vous faire un crime D'un soin que ses malheurs rendent si légitime. Mais, Seigneur, je ne sais si ce soin généreux A dû seul vous toucher, quand tout statte vos vœux.

#### TYDÉE.

Non, des bontés du Roi mon âme enorgueillie Ne se méconnoît point, quand lui-même il s'oublie. S'il descend jusqu'à moi pour le choix d'un époux, Mon respect me désend l'espoir d'un bien si doux; Et telle est de mon sort la rigueur infinie, Que, lorsqu'à mon destin vous devez être unie, Votre rang, ma naissance, un barbare devoir, Tout désend à mon cœur un si charmant espoir.

### IPHIANASSE.

Je comprends la rigueur d'un devoir si barbare, Et conçois mieux que vous tout ce qui nous sépare: Plus que vous ne voulez, j'entrevois vos raisons. Si ma fierté pouvoit descendre à des soupçons... Mais non, sur votre amour que rien ne vous contraigne; Je ne vois rien en lui que mon cœur ne dédaigne. Cependant à mes yeux, fier de cet attentat, Gardez-vous, pour jamais, de montrer un ingrat.

## SCÈNE V.

TYDÉE, seul.

Q u' AI-JE fait, malheureux! y pourrai-je survivre? Mais quoi! l'abandonner! Non, non, il faut la suivre. Allons. Qui peut encor m'arrêter en ces lieux? Courons où mon amour....

# SCÈNE VI. PALAMEDE, TYDÉE.

TYDÉE.

Que vois-je? justes Dieux!
O fort, à tes rigueurs quelle douceur succède!
O mon père, est-ce vous? est-ce vous, Palamède?

### PALAMEDE.

Embrassez-moi, mon fils : après tant de malheurs, Qu'il m'est doux de revoir l'objet de tant de pleurs?

#### TYDÉE.

S'il est vrai que les biens qui nous coûtent des larmes, Doivent, pour un cœur tendre, avoir le plus de charmes, Hélas! après les pleurs que j'ai versés pour vous, Que cet heureux instant me doit être bien doux! Ah! Seigneur, qui m'eût dit qu'au moment qu'un Oracle Sembloit mettre à mes vœux un éternel obstacle, Palamede à mes yeux s'offriroit aujourd'hui, Malgré le sort affreux dont j'ai tremblé pour lui? Est-ce ainsi que des Dieux la suprême sagesse Doit braver des mortels la crédule foiblesse? Mais puisqu'ensin ici j'ai pu vous retrouver, Je vois bien que le Ciel ne veut que m'éprouver; Qu'avec vous sa bonté va désormais me rendre Un ami qu'avec vous je n'osois plus attendre. Mais vous versez des pleurs! Ah! n'est-ce que pour lui, Que les Dieux sans détour s'expliquent aujourd'hui?

#### PALAMEDE.

N'accusons point des Dieux la fagesse suprême;
Croyez, mon fils, croyez qu'elle est toujours la même:
Gardons-nous de vouloir, foibles & curieux,
Pénétrer des secrets qu'ils voilent à nos yeux.
Ils ont du moins parlé sans détour sur Oreste;
Un triste souvenir est tout ce qui m'en reste.
J'ai vu ses yeux couverts des horreurs du trépas;
Je l'ai tenu long-temps mourant entre mes bras.
Sa perte de la mienne alloit être suivie;
Si l'intérêt d'un fils n'eût conservé ma vie;
Si j'eusse, dans l'horreur d'un transport surieux,
Soupçonné, comme vous, la fagesse des Dieux.
Conduit par elle seule au sein de la Phocide,

Cette même fagesse auprès de vous me guide;
Trop heureux désormais si le sort moins jaloux
M'eût rendu tout entier mon espoir le plus doux!
Mais hélas! que le Ciel, qui vers vous me renvoie,
Mêle dans ce moment d'amertume à ma joie!
D'un fils que j'admirois que mon fils est changé!
Tydée, Oreste est mort; Oreste est-il vengé?
Depuis quel temps, si près de l'objet de ma haîne,
Arrêtez-vous vos pas à la Cour de Mycène?
Arcas ne m'a point dit que vous sussiez ici;
Mon fils, d'où vient qu'Arcas n'en est point éclairci?
Pourquoi ne le point voir? Vous connoissez son zèle;
Deviez-vous vous cacher à cet ami sidèle?
Parlez ensin, quel soin vous retient en des lieux
Où vous n'osez punir un Tyran odieux?

#### TYDÉE.

Prévenu des malheurs d'une tête si chère,
Ma première vengeance étoit dûe à mon père.
Mais, Seigneur, n'est-ce point dans ces sunestes lieux,
Trop exposer des jours qu'ont respecté les Dieux?
N'est-ce point trop compter sur une longue absence,
Que d'oser s'y montrer avec tant d'assurance?

#### PALAMEDE.

Mon fils, j'ai tout prévu; calmez ce vain effroi: C'est à mes ennemis à trembler, non à moi. Eh! comment en ces lieux craindrois-je de paroître, Moi que d'abord Arcas a paru méconnoître, Moi que devance ici le bruit de mon trépas, Moi dont enfin le Ciel semble guider les pas? D'ailleurs, un fang si cher m'appelle à sa défense: Que tout cède en mon cœur au soin de sa vengeance; La sœur d'Oreste, en proie à ses persécuteurs, Doit, ce jour, éprouver le comble des horreurs. Je viens, contre un Tyran prêt à tout entreprendre, Reconnoître les lieux où je veux le surprendre. Puisqu'il faut l'immoler, ou périr cette nuit, Qu'importe à mes desseins le péril qui me suit? Mon fils, si même ardeur eût guidé votre audace, Vous n'auriez pas pour moi ce souci qui vous glace. Comment dois-je expliquer vos regards interdits! Je ne trouve par-tout que des cœurs attiédis; Que des amis troublés, sans force & sans courage, Accoutumés au joug d'un honteux esclavage. Par ma présence en vain j'ai cru les rassembler, Un Guerrier les retient & les fait tous trembler. Mais moi, seul au-dessus d'une crainte si vaine, Je prétends immoler ce Guerrier à ma haîne; C'est par-là que je veux signaler mon retour. Un désenseur d'Égisthe est indigne du jour. Parlez, connoissez-vous ce Guerrier redoutable, Pour le Tyran d'Argos rempart impénétrable? Pourquoi sous vos efforts n'a-t-il pas succombé?

Parlez, mon fils; qui peut vous l'avoir dérobé?
Votre haute valeur, déformais ralentie,
Pour lui feul aujourd'hui s'est-elle démentie?
Vous rougissez, Tydée! Ah, quel est mon essroi!
Je vous l'ordonne ensin, parlez, répondez-moi.
D'un désordre si grand que faut-il que je pense?

## TYDÉE.

Ne pénétrez-vous point un si triste silence?

#### PALAMEDE.

Qu'entends-je? quel soupçon vient s'offrir à mon cœur! Quoi! mon fils!... Dieux puissans, laissez-moi mon erreur. Ah, Tydée! est-ce vous qui prenez la défense De l'indigne ennemi que poursuit ma vengeance? Puis-je croire qu'un fils ait prolongé les jours Du cruel qui des miens cherche à trancher le cours? Falloit-il vous revoir, pour vous voir si coupable?

#### TYDÉE.

N'irritez point, Seigneur, la douleur qui m'accable. Votre vertu, toujours constante en ses projets, Ne sait que redoubler l'horreur de mes forsaits. Il sussit qu'à vos yeux la honte m'en punisse; Ne m'en souhaitez pas un plus cruel supplice. D'un malheureux amour ayez pitié, Seigneur; Le Ciel, qui m'en punit avec tant de rigueur, Sait les tourmens affreux où mon âme est en proie.

Mais vainement sur moi son courroux se déploie; Je sens que les remords d'un cœur né vertueux Souvent, pour le punir, vont plus loin que les Dieux.

#### PALAMEDE.

Qu'importe à mes desseins le remords qui l'agite?
Croyez-vous qu'envers moi le remords vous acquitte?
Perside, il est donc vrai, je n'en puis plus douter,
Ni de votre innocence un moment me slatter.
Quoi! pour le sang d'Égisthe, aux yeux de Palamede,
Tydée ôse avouer l'amour qui le possède,
S'il vous rend, malgré moi, criminel aujourd'hui,
Cette main vous rendra vertueux malgré lui.
Fils ingrat, c'est du sang de votre indigne amante
Qu'à vos yeux trop charmés je veux l'ossrir sumante.

#### TYDÉE.

Il faudra donc, avant que de verser le sien, Commencer aujourd'hui par répandre le mien. Puisqu'à votre courroux il faut une victime, Frappez, Seigneur, frappez: voilà l'auteur du crime.

#### PALAMEDE.

Juste Ciel! se peut-il qu'à l'aspect de ces lieux, Fumans encor d'un sang pour lui si précieux, Dans le fond de son cœur la voix de la Nature N'excite en ce moment ni trouble ni murmure?

#### TYDÉE.

Et que m'importe à moi le fang d'Agamemnon? Quel intérêt si faint m'attache à ce grand nom, Pour lui facrisser les transports de mon âme, Et le prix glorieux qu'on propose à ma slamme? Et pourquoi votre sils lui doit-il immoler.....

#### PALAMEDE.

Si je disois un mor, je vous ferois trembler.
Vous n'êtes point mon fils, ni digne encor de l'être;
Par d'autres sentimens vous le feriez connoître.
Mon fils infortuné, soumis, respectueux,
N'offroit à mon amour qu'un Héros vertueux.
Il n'auroit point brûlé pour le sang de Thyeste;
Un si coupable amour n'est digne que d'Oreste?
Mon fils de son devoir eût été plus jaloux.

#### TYDÉE.

Et quel est donc, Seigneur, cet Oreste?

#### PALAMEDE.

C'est vous.

#### ORESTE.

Oreste, moi, Seigneur! Dieux! qu'entends-je?

#### PALAMEDE.

Oui, vous-même,

Qui ne devez vos jours qu'à ma tendresse extrême.

Le traître, dont ici vous protégez le sang, Auroit sans moi, du vôtre, épuisé votre flanc. Ingrat, si désormais ma foi vous paroît vaine, Retournez à Samos interroger Thyrrhène. Instruit de votre sort, sa constante amitié A secondé pour vous mes soins & ma pitié. Il fait, pour conferver une si chère vie Par le Tyran d'Argos fans cesse poursuivie, Que, sous le nom d'Oreste, à des traits ennemis, J'offris, sans balancer, la tête de mon fils. C'est sous un nom si grand, que, de vengeance avide, Il venoit en ces lieux punir un parricide. Je l'ai vu, ce cher fils, triste objet de mes vœux, Mourir entre les bras d'un père malheureux. J'ai perdu, pour vous seul, cette unique espérance; Il est mort, j'en attends la même récompense. Sacrifiez ma vie au Tyran odieux, A qui vous immolez des noms plus précieux. Qu'à votre lâche amour tout autre intérêt cède; Il ne vous reste plus qu'à livrer Palamède: Il vivoit pour vous feul, il feroit mort pour vous; C'en est assez, cruel, pour exciter vos coups.

#### ORESTE.

Poursuivez, ce transport n'est que trop légitime; Egalez, s'il se peut, le reproche à mon crime. Accablez-en, Seigneur, un amour odieux, Trop digne du courroux des hommes & des Dieux.
Qui? moi, j'ai pu brûler pour le fang de Thyeste!
A quels forfaits, grands Dieux, réservez-vous Oreste?
Ah! Seigneur, je frémis d'une secrette horreur;
Je ne sais quelle voix crie au sond de mon cœur.
Hélas! malgré l'amour, qui cherche à le surprendre,
Mon père, mieux que vous, a su s'y faire entendre.
Courons, pour appaiser son Ombre & mes remords,
Dans le sang d'un barbare éteindre mes transports.
Honteux de voir encor le jour qui nous éclaire,
Je m'abandonne à vous; parlez, que saut-il saire?

#### PALAMEDE.

Arracher votre sœur à mille indignités;
Appaiser d'un grand Roi les mânes irrités,
Les venger des sureurs d'une barbare mère;
Venir sur son tombeau, jurer à votre père
D'immoler son bourreau, d'expier aujourd'hui
Tout ce que votre bras osa tenter pour lui;
Rassurer votre sœur, mais lui cacher son frère:
Ses craintes, ses transports trahiroient ce mystère;
Vous offrir à ses yeux sous le nom de mon sils;
Sous le vôtre, Seigneur, assembler nos amis;
Que vous dirai-je ensin? contre un amour suneste
Reprendre, avec le nom, des soins dignes d'Oreste.

#### ORESTE.

Ne craignez point qu'Oreste, indigne de ce nom,

Démente la fierté du fang d'Agamemnon. Venez, si vous doutez qu'il méritât d'en être, Voir couler tout le mien, pour le mieux reconnoître.

Fin du troisième Acte.

## ACTEIV.

## SCÈNE PREMIÈRE.

ÉLECTRE, seule.

U laissé-je égarer mes vœux & mes esprits? Juste Ciel! qu'ai-je vu? mais, hélas! qu'ai-je appris? Oreste ne vit plus; tout veut que je le croie, Le trouble de mon cœur, les pleurs où je me noie. Il est mort: cependant, si j'en crois à mes yeux, Oreste vit encore, Oreste est en ces lieux. Ma douleur m'entraînoit au tombeau de mon père, Pleurer auprès de lui mes malheurs & mon frère. Qu'ai-je vu! quel spectacle à mes yeux s'est offert! Son tombeau de présens & de larmes couvert; Un fer, signe certain qu'un main se prépare A venger ce grand Roi des fureurs d'un barbare. Quelle main s'arme encor contre ses ennemis? Qui jure ainsi leur mort, si ce n'est pas son fils? Ah! je le reconnoîs à fa noble colère; Et c'est du moins ainsi qu'auroit juré mon frère. Quelqu'ardent qu'il paroisse à venger nos malheurs, Tydée eût-il couvert ce tombeau de ses pleurs?

Ce ne font point non plus les pleurs d'une adultère Qui ne veut qu'insulter aux mânes de mon père : Ce n'est que pour braver son époux & les Dieux, Qu'elle élève à sa cendre un tombeau dans ces lieux. Non, elle n'a dressé ce monument si triste, Que pour mieux signaler son amour pour Egisthe, Pour lui rendre plus chers son crime & ses fureurs, Et pour mettre le comble à mes vives douleurs. Qu'ils trembient cependant, ces meurtriers impies, Qu'il semble que déjà poursuivent les Furies. J'ai vu le fer vengeur, Égisthe va périr; Mon frère ne revient que pour me secourir. Flatteuse illusion, à qui l'effroi succède, Puis-je encor foupçonner le fils de Palamède? Un témoin si sacré peut-il m'être suspect? On vient: c'est lui; mon cœur s'émeut à son aspect. Mon frère.... Quel transport s'empare de mon âme?

# SCÈNE I I.

## ÉLECTRE, ORESTE.

ÉLECTRE, à part.

Mars, hélas! il est seul.

ORESTE.

Je vous cherche, Madame.

Tout femble déformais servir votre courroux; Votre indigne ennemi va tomber sous nos coups. Savez-vous quel Héros vient à votre défense? Quelle main avec nous frappe d'intelligence? Le Ciel à vos amis vient de joindre un vengeur, Que nous n'attendions plus.

#### ÉLECTRE.

Et quel est-il, Seigneur? Que dis-je? puis-je encor méconnoître mon frère? N'en doutons plus, c'est lui.

#### ORESTE.

Madame, c'est mon père.

#### ÉLECTRE.

Votre père, Seigneur! & d'où vient qu'aujourd'hui Oreste à mon secours ne vient point avec lui? Peut-il abandonner une triste Princesse? Est-ce ainsi qu'à me voir son amitié s'empresse?

#### ORESTE.

Vous le favez, Oreste a vu les sombres bords; Et l'on ne revient point de l'empire des morts.

#### ÉLECTRE.

Et n'avez-vous pas cru, Seigneur, qu'avec Oreste Palamede avoit vu cet empire funeste? Il revoit cependant la clarté qui nous luit:

Mon

Mon frère est-il le seul que le Destin poursuit? Vous-même, sans espoir de revoir le rivage, Ne trouvâtes-vous pas un port dans le naufrage? Oreste, comme vous, peut en être échappé. Il n'est point mort, Seigneur; vous vous êtes trompé. J'ai vu dans ce palais une marque assurée, Que ces lieux ont revu le petit-fils d'Atrée; Le tombeau de mon père encor mouillé de pleurs. Qui les auroit versés? Qui l'eût couvert de fleurs? Qui l'eût orné d'un fer? Quel autre que mon frère L'eût ofé confacrer aux mânes de mon père? Mais quoi! vous vous troublez! Ah! mon frère est ici. Hélas! qui mieux que vous en doit être éclairci? Ne me le cachez point, Oreste vit encore. Pourquoi me fuir? pourquoi vouloir que je l'ignore? J'aime Oreste, Seigneur; un malheureux amour N'a pu de mon esprit le bannir un seul jour; Rien n'égale l'ardeur qui pour lui m'intéresse. Si vous saviez pour lui jusqu'où va ma tendresse, Votre cœur frémiroit de l'état où je suis, Et vous termineriez mon trouble & mes ennuis. Hélas! depuis vingt ans que j'ai perdu mon père, N'ai-je donc pas assez éprouvé de misère? Esclave dans des lieux d'où le plus grand des Rois A l'Univers entier sembloit donner des loix, Qu'a fair aux Dieux cruels sa malheureuse fille? Quel crime contre Électre arme enfin fa famille? Tome I. R

Une mère en fureur la hait & la poursuit; Ou son frère n'est plus, ou le cruel la fuit. Ah! donnez-moi la mort, ou me rendez Oreste; Rendez-moi, par pitié, le seul bien qui me reste.

#### ORESTE.

Eh bien! il vit encore, il est même en ces lieux. Gardez-vous cependant....

#### ÉLECTRE.

Qu'il paroisse à mes yeux.

Oreste, se peut-il qu'Électre te revoie?

Montrez-le-moi, dussé-je en expirer de joie.

Mais, hélas! n'est-ce point lui-même que je voi?

C'est Oreste, c'est lui, c'est mon frère & mon Roi.

Aux transports qu'en mon cœur son aspect a fait naître,

Ah! comment si long-temps l'ai-je pu méconnoître?

Je vous revois ensin, cher objet de mes vœux!

Momens tant souhaités! ô jour trois sois heureux!

Vous vous attendrissez, je vois couler vos larmes.

Ah! Seigneur, que ces pleurs pour Électre ont de charmes!

Que ces traits, ces regards, pour elle ont de douceur!

C'est donc vous que j'embrasse, ô mon frère!

### ORESTE.

Ah, ma sœur!

Mon amitié trahit un important mystère: Mais, hélas! que ne peut Électre sur son frère?

### ÉLECTRE.

Est-ce de moi, cruel, qu'il faut vous désier, D'une sœur qui voudroit tout vous sacrisser? Et quelle autre amitié sut jamais si parsaite?

### ORESTE.

Je n'ai craint que l'ardeur d'une joie indiscrette.

Dissimulez des soins, quoique pour moi si doux:

Ma sœur, à me cacher j'ai plus souffert que vous.

D'ailleurs, jusqu'à ce jour je m'ignorois moi-même.

Palamede, pour moi rempli d'un zèle extrême,

Pour conserver des jours à sa garde commis,

M'élevoit à Samos sous le nom de son fils.

Le sien est mort, ma sœur; la colère céleste

A fait périr l'ami le plus chéri d'Oreste;

Et peut-être, sans vous, moins sensible à vos maux,

Envîrois-je le sort qu'il trouva dans les slots.

## ELECTRE.

Se peut-il qu'en regrets votre cœur se consume?
Ah, Seigneur! laissez-moi jouir sans amertume
Du plaisir de revoir un frère tant aimé.
Quel entretien pour moi! Que mon cœur est charmé!
J'oublie, en vous voyant, qu'ailleurs peut-être on m'aime;
J'oublie auprès de vous jusques à l'amant même:
Surmontez, comme moi, ce penchant trop slatteur,
Qui semble, malgré vous, entraîner votre cœur.

Quel que soit votre amour, les traits d'Iphianasse N'ont rien de si charmant que la vertu n'essace.

#### ORESTE.

La vertu sur mon cœur n'a que trop de pouvoir, Ma sœur; & mon nom seul sussit à mon devoir. Non, ne redoutez rien du seu qui me possède. On vient: séparons-nous.

## SCÈNE III.

ORESTE, ÉLECTRE, PALAMEDE, ANTÉNOR.

ORESTE, à Électre.

Mais non, c'est Palamedle.

#### PALAMEDE.

Anténor, demeurez; observez avec soin Que de notre entretien quelqu'un ne soit témoin.



## SCÈNE IV.

## ÉLECTRE, PALAMEDE, ORESTE.

#### ORESTE.

Vous revoyez, ma sœur, cet ami si sidèle, Dont nos malheurs, les temps n'ont pu lasser le zèle.

## ÉLECTRE, à Palamede.

Qu'avec plaisir, Seigneur, je revois aujourd'hui D'un sang infortuné le généreux appui! Ne soyez point surpris; attendri par mes larmes, Mon frère a dissipé mes mortelles allarmes: De cet heureux secret mon cœur est éclairci.

#### PALAMEDE.

Je rends grâces au Ciel qui vous rejoint ici.
Oreste m'est témoin avec quelle tendresse
J'ai déploré le sort d'une illustre Princesse,
Avec combien d'ardeur j'ai toujours souhaité
Le bienheureux instant de votre liberté.
Je vous rassemble ensin, famille infortunée,
A des malheurs si grands trop long-temps condamnée.
Qu'il m'est doux de vous voir où régnoit autresois
Ce père vertueux, ce Chef de tant de Rois,
Que sit périr le sort trop jaloux de sa gloire!
R 3

O jour, que tout ici rappelle à ma mémoire, Jour cruel, qu'ont suivi tant de jours malheureux, Lieux terribles, témoins d'un parricide affreux! Retracez-nous sans cesse un spectacle si triste. Oreste, c'est ici que le barbare Egisthe, Ce monstre détesté, souillé de tant d'horreurs, Immola votre père à ses noires fureurs. Là, plus cruelle encor, pleine des Euménides, Son épouse sur lui porta ses mains perfides. C'est ici que, sans force & baigné dans son sang, Il fut long-temps traîné le couteau dans le flanc. Mais c'est-là que, du sort lassant la barbarie, Il finit dans mes bras ses malheurs & sa vie. C'est-là que je reçus, impitoyables Dieux! Et ses derniers soupirs, & ses derniers adieux. " A mon triste destin puisqu'il faut que je cède, " Adieu, prends soin de toi; fuis, mon cher Palamède; » Cesse de m'immoler d'odieux ennemis: » Je suis assez vengé, si tu sauves mon fils. ", Va, de ces inhumains sauve mon cher Oreste: » C'est à lui de venger une mort si funeste ». Vos amis sont tout prêts, il ne tient plus qu'à vous, Une indigne terreur ne suspend plus leurs coups; Chacun, à votre nom, & s'excite & s'anime; On n'attend, pour frapper, que vous & la victime. ( à Électre. )

De votre part, Madame, on croit que votre cœur

Voudra bien seconder une si noble ardeur.
C'est parmi les slambeaux d'un coupable hyménée,
Que le Tyran doit voir trancher sa destinée.
Princesse, c'est à vous d'assurer nos projets:
Flattez-le d'un hymen si doux à ses souhaits.
C'est sous ce saux espoir qu'il saut que votre haîne,
Au Temple où je l'attends, ce jour même l'entraîne.
Mais, en slattant ses vœux, dissimulez si bien,
Que de tous nos desseins il ne soupçonne rien.

#### ÉLECTRE.

L'entraîner aux Autels! Ah! projet qui m'accable! Itys y périroit; Itys n'est point coupable.

#### PALAMEDE.

Il ne l'est point, grands Dieux! Né du sang dont il sort, Il l'est plus qu'il ne faut pour mériter la mort.

Juste Ciel! est-ce ainsi que vous vengez un père?

L'un tremble pour la sœur & l'autre pour le frère.

L'amour triomphe ici! quoi! dans ces lieux cruels,

Il fera donc toujours d'illustres criminels?

Est-ce donc sur des cœurs livrés à la vengeance

Qu'il doit, un seul moment, signaler sa puissance?

Rompez l'indigne joug qui vous tient enchaînés;

Eh! l'amour est-il fait pour les infortunés?

Il a fait les malheurs de toute votre race;

Jugez si c'est à vous d'oser lui faire grâce.

Songez, pour mieux dompter le feu qui vous surprend, Que le crime qui plaît est toujours le plus grand. Faites voir qu'un grand cœur que l'amour peut séduire, Ne manque à son devoir que pour mieux s'en instruire. Ne vous attirez point le reproche honteux D'avoir pu mériter d'être si malheureux. Peut-être, sans l'amour, seriez-vous plus sévères. Vous favez, sur les fils, si l'on poursuit les pères. Songez, si le supplice en est trop odieux, Que c'est du moins punir à l'exemple des Dieux. Mais je vois que l'honneur, qui vous en follicite, De nos amis en vain rassemble ici l'élite. C'en est fait! de ce pas je vais les disperser, Et conserver ce sang que vous n'osez verser. En effet, que m'importe à moi de le répandre? Ce n'est point malgré vous que je dois l'entreprendre. Pour venger vos affronts, j'ai fait ce que j'ai pu; Mais vous n'avez point fait ce que vous avez dû.

## ÉLECTRE.

Ah! Seigneur, arrêtez, remplissez ma vengeance:
Je sens, de vos soupçons, que ma vertu s'ossense.
Percez le cœur d'Itys; mais respectez le mien:
Il n'est point retenu par un honteux lien:
Et quoique ma pitié sasse, pour le désendre,
Tout ce qu'eût fait l'amour sur le cœur le plus tendre,

Ce feu, ce même feu dont vous me foupçonnez, Loin d'arrêter, Seigneur....

#### PALAMEDE.

Madame, pardonnez.

J'ai peut-être à vos yeux poussé trop loin mon zèle; Mais tel est de mon cœur l'empressement fidèle. Je ne hais point Itys; & sa fière valeur Pourra feule aujourd'hui faire tout son malheur. Oreste est généreux, il peut lui faire grâce, J'y consens: mais d'Itys vous connoissez l'audace, Il défendra le sang qu'on va faire couler; Cependant il nous faut périr, ou l'immoler; Et ce n'est qu'aux Autels qu'avec quelqu'avantage On peut jusqu'au Tyran espérer un passage. La garde qui le suit, trop forte en ce Palais, Rend le combat douteux, encor plus le succès, Puisque votre ennemi pourroit encor sans peine, Quoique vaincu, sauver ses jours de votre haîne. Mais ailleurs, malgré lui, par la foule pressé, Vous le verrez bientôt à vos pieds renversé.

#### ORESTE.

Venez, Seigneur, venez: si l'amour est un crime, Vous verrez que mon cœur en est seul la victime; Qu'il peut bien quelquesois toucher les malheureux, Mais qu'il est sans pouvoir sur les cœurs généreux.

#### PALAMEDE.

Il est vrai, j'ai tout craint du seu qui vous anime;
Mais j'ai tout espéré d'un cœur si magnanime,
Et je connois trop bien le sang d'Agamemnon,
Pour soupçonner qu'Oreste en démente le nom.
Mon cœur, quoiqu'allarmé des sentimens du vôtre,
N'en présumoit pas moins & de l'un & de l'autre.
Si de votre vertu ce cœur a pu douter,
Mes soupçons n'ont servi qu'à la faire éclater.
Mais, pour mieux signaler ce que j'en dois attendre,
Après moi chez Arcas, Seigneur, daignez vous rendre:
Vous me verrez bientôt expirer à vos yeux,
Ou venger d'un cruel, vous, Électre & les Dieux.

# S C È N E V. ORESTE, ÉLECTRE.

ORESTE.

A DIEU, ma sœur; calmez la douleur qui vous presse: Vous savez à vos pleurs si mon cœur s'intéresse.

#### ÉLECTRE.

Allez, Seigneur, allez; vengez tous nos malheurs, Et que bientôt le Ciel vous redonne à mes pleurs.

Fin du quatrième Acte.

## ACTE V.

# SCÈNE PREMIÈRE.

ÉLECTRE, seule.

TANDIS qu'en ce Palais mon hymen se prépare, Dieux! quel trouble secret de mon âme s'empare! Le sévère devoir qui m'y fait consentir, Est-il si-tôt suivi d'un honteux repentir? Croirai-je qu'un amour proscrit par tant de larmes, Puisse encor me causer de si vives allarmes? Non, ce n'est point l'amour; l'amour seul dans un cœur Ne pourroit exciter tant de trouble & d'horreur. Non, ce n'est point un feu dont ma sierté s'irrite. Ah! si ce n'est l'amour, qu'est-ce donc qui m'agite? Un amour si long-tems sans succès combattu Voudroit-il d'aujourd'hui respecter ma vertu? Festins cruels, & vous, criminelles ténèbres, Plaintes d'Agamemnon, cris perçans, cris funèbres, Sang que j'ai vu couler, pitoyables adieux, Soyez à ma fureur plus qu'Oreste & les Dieux. Echauffez des transports que mon devoir anime; Peignez à mon amour un Héros magnanime....

Non, ne me peignez tien; effacez seulement
Les traits trop bien gravés d'un malheureux amant,
D'une injuste sierté trop constante victime,
Dont un père inhumain fait ici tout le crime,
Toujours prêt à désendre un sang infortuné
Aux caprices du sort long-temps abandonné.
On vient. Hélas! c'est lui: que mon âme éperdue
S'attendrit & s'émeut à cette chère vue!
Dieux, qui voyez mon cœur dans ce triste moment,
Ai-je assez de vertu pour perdre mon amant?

# S C È N E I I. ÉLECTRE, I T Y S.

## ITYS.

Pénétre é d'un malheur où mon cœur s'intéresse, M'est-il ensin permis de revoir ma Princesse?

Si j'en crois les apprêts qui se sont en ces lieux,

Je puis donc, sans l'aigrir, m'ossrir à ses beaux yeux!!

Quelque prix qu'on prépare au seu qui me dévore,

Malgré tout mon espoir, que je les crains encore?

Dieux! se peut-il qu'Électre, après tant de rigueurs,

Daigne choisir ma main pour essuyer ses pleurs?

Est-ce elle qui m'élève à ce comble de gloire?

Mon bonheur est si grand, que je ne le puis croire.

Ah! Madame, à qui dois-je un bien si doux pour moi? Amour, fais, s'il se peut, qu'il ne foit dû qu'à toi! Électre, s'il est vrai que tant d'ardeur vous touche, Confirmez notre hymen d'un mot de votre bouche: Laissez-moi, dans ces yeux, de mon bonheur jaloux, Lire, au moins, un aveu qui me fait votre époux. Quoi! vous les détournez! Dieux! quel affreux filence! Ma Princesse, parlez: vous fait-on violence? De tout ce que je vois que je me sens troubler! Ah! ne me cachez point vos pleurs prêts à couler. Confiez à ma foi le secret de vos larmes, N'en craignez rien: ce cœur, quoiqu'épris de vos charmes, N'abusera jamais d'un pouvoir odieux. Madame, par pitié, tournez vers moi les yeux. C'en est trop : je pénètre un mystère funeste; Vous cédez au destin qui vous enlève Oreste: Vous croyez désormais que, pour vous, aujourd'hui, L'Univers tout entier doit périr avec lui. Votre cœur, cependant, à sa haîne fidèle, Accablé des rigueurs d'une mère cruelle, Au moment que je crois qu'il s'attendrit pour moi, M'abhorre, & ne se rend qu'aux menaces du Roi.

## ÉLECTRE.

Fils d'Égisthe, reviens d'un soupçon qui me blesse: Électre ne connoît ni crainte ni soiblesse; Son cœur, dont rien ne peut abbaisser la sierté, Même au milieu des fers agit en liberté.

Quelqu'appui que le fort m'enlève dans mon frère,
Je crains plus tes vertus que les fers ni ton père.

Ne crois pas qu'un Tyran, pour toi, puisse, en ce jour,
Ce que ne pourroit pas ou l'estime, ou l'amour.

Non, quel que soit le fang qui coule dans tes veiness,
Je ne t'impute rien de l'horreur de mes peines.

Je ne puis voir en toi qu'un Prince généreux,
Que, de tout mon pouvoir, je voudrois rendre heurceux.

Non, je ne te hais point: je ferois inhumaine,
Si je pouvois payer tant d'amour, de ma haîne.

#### ITYS.

Je ne fuis point hai! comblez donc tous les vœux Du cœur le plus fidèle & le plus amoureux. Vous n'avez plus de haîne! Eh bien! qui vous arrêtte? Les Autels font parés, & la victime est prête. Venez, fans différer, par des nœuds éternels, Vous unir à mon fort aux pieds des Immortels. Égisthe doit bientôt y conduire la Reine; Souffrez que sur leurs pas mon amour vous entraînce: On n'attend plus que vous.

## ÉLECTRE, à part.

On n'artend plus que moi! Dieux cruels! que ce mot redouble mon effroi!

( haut. )

Quoi! tout est prêt, Seigneur?

ITYS.

Oui, ma chère Princesse \*.

ÉLECTRE.

Hélas!

ITYS.

Ah! dissipez cette sombre tristesse.

Vos yeux d'assez de pleurs ont arrosé ces lieux:

Livrez-vous à l'époux que vous offrent les Dieux.

Songez que cet hymen va finir vos misères;

Qu'il vous fait remonter au trône de vos pères;

Que lui seul peut briser vos indignes liens,

Et terminer les maux qui redoublent les miens.

Le plus grand de mes soins, dans l'ardeur qui m'anime,

Est de vous arracher au sort qui vous opprime.

Mycènes vous déplaît: eh bien! j'en sortirai;

Content du nom d'époux, par-tout je vous suivrai.

Trop heureux, pour tout prix du seu qui me consume,

Si je puis de vos pleurs adoucir l'amertume!

Aussi touché que vous du destin d'un Héros....

<sup>\*</sup> Oui, ma chère Princesse, est conforme au Manuscrit de la Comédie Françoise. On trouve dans l'Édition du Louvre, 1750, in-4°. Oui, divine Princesse.

#### ÉLECTRE.

Hélas! que ne fait-il le plus grand de mes maux! Et que ce triste hymen où ton amour aspire.... Cet hymen.... Non, Itys, je ne puis y souscrire. J'ai promis; cependant je ne puis l'achever. Ton père est aux Autels, je m'en vais l'y trouver; Attends-moi dans ces lieux.

#### ITYS.

Et vous êtes fans haîne!
Aux Autels, quoi, fans moi! Demeurez, inhumainte:
Demeurez; ou bientôt d'un amant odieux
Ma main fera couler tout le fang à vos yeux.
Vous gardiez donc ce prix à ma persévérance?

## ÉLECTRE.

Ah! plus tu m'attendris, moins notre hymen s'avanc:e.

ITYS, se jettant à ses genoux.

Quoi! vous m'abandonnez à mes cruels transports!

#### ÉLECTRE.

Que fais-tu, malheureux? Laisse-moi mes remords;; Leve-toi: ce n'est point la haîne qui me guide.



# S C È N E I I I. ÉLECTRE, ITYS, IPHIANASSE.

IPHIANASSE.

Que faites-vous, mon frère, aux pieds d'une perfide? On assassine Égisthe; &, sans un prompt secours, D'une si chère vie on va trancher le cours.

## ITYS.

On assassine Égisthe! Ah! cruelle Princesse!

# S C È N E I V. ÉLECTRE, IPHIANASSE.

É L E C T R E, à elle-même.

Quoi! malgré la pitié qui pour toi m'intéresse, Ta mort de tant d'amour va donc être le fruit! Je n'ai pu t'arracher au sort qui te poursuit, Prince trop généreux!

#### IPHIANASSE.

Cessez, cessez de feindre,

Tome I.

Ingrate; c'est plutôt l'insulter que le plaindre.

La pitié vous sied bien, au moment que c'est vous

Qui le faites tomber sous vos barbares coups!

J'entends par-tout vôler le nom de votre frère.

Quel autre que ce traître, ennemi de mon père....

#### ÉLECTRE.

Respectez un Héros qui ne fait en ces lieux Que son devoir, le mien, & que celui des Dieux. Le crime n'a que trop triomphé dans Mycène. Il est temps qu'un barbare en reçoive la peine; Qu'il éprouve ces Dieux qu'il bravoit, l'inhumain! Quoique lents à punir, ils punissent enfin, Si le Ciel indigné n'eût hâté son supplice, Il eût fait à la fin soupçonner sa justice. Entendez-vous ces cris, & ce tumulte affreux, Ce bruit confus de voix de tant de malheureux? Tels furent les apprêts de ce festin impie, Qu'Égisthe par sa mort dans ce moment expie. Mais ce que j'ai souffert de nos cruels malheurs M'apprend, en les vengeant, à respecter vos pleurrs. Je ne vous offre point une pitié suspecte; Un intérêt sacré veut que je les respecte. Vous insultiez mon frère, & ma juste fierté Avec trop de rigueur a peut-être éclaté. D'ailleurs, c'est un Héros que vous devez connoîtree; A vos yeux, comme aux miens, tel il a dû paroîtres.

# SCÈNE V.

# ÉLECTRE, IPHIANASSE, ARCAS.

#### ARCAS.

MADAME, c'en est fait! tout cède à nos efforts; Ce Palais se remplit de mourans & de morts. Vous favez qu'aux Autels notre Chef intrépide Devoit d'Agamemnon punir le parricide: Mais les foupçons d'Égisthe, & des avis secrets, Ont hâté ce grand jour si cher à nos souhaits. Oreste règne enfin ; ce Héros invincible Semble armé de la foudre en ce moment terrible. Tout fuit à son aspect, ou tombe sous ses coups : De longs ruisseaux de fang signalent son courroux. J'ai vu prêt à perir le fier Itys lui-même, Désarmé par Oreste en ce désordre extrême. Ce Prince au désespoir cherchant le seul trépas, Portant par-tout la mort, & ne la trouvant pas, A son père peut-être eût ouvert un passage; Mais sa main désarmée a trompé son courage. Ainsi, de ses exploits interrompant le cours, Le fort, malgré lui-même, a pris soin de ses jours. Oreste, qu'irritoit une fureur si vaine, A sa valeur bientôt sait tout céder sans peine.

J'ai cru de ce succès devoir vous avertir.

De ces lieux cependant gardez-vous de sortir,

Madame; la retraite est pour vous assurée,

Des amis affidés en désendent l'entrée.

Votre ennemi d'ailleurs, au gré de vos desirs,

Aux pieds de son vainqueur, rend les derniers soupirs.

#### IPHIANASSE.

O mon père! à ta mort je ne veux point survivre. Je ne puis la venger, je vais du moins te suivre.

( à Électre. )

Cruelle, redoutez, malgré tout mon malheur, Que l'amour n'arme encor pour moi plus d'un vengeur.

# SCÈNE VI.

ORESTE, ÉLECTRE, IPHIANASSE, ARCAS, GARDES.

#### ORESTE.

Amis, c'en est assez; qu'on épargne le reste. Laissez, laissez agir la clémence d'Oreste: Je suis assez vengé.

#### IPHIANASSE.

Dieux! quest-ce que je voi? Sort cruel, c'en est fait! tout est perdu pour moi; Celui que j'implorois est Oreste.

#### ORESTE.

Oui, Madame, C'est lui; c'est ce Guerrier, que la plus vive slamme Vouloit ensin soustraire aux devoirs de ce nom, Et qui vient de venger le sang d'Agamemnon. Quel que soit le courroux que ce nom vous inspire, Mon devoir parle assez, je n'ai rien à vous dire; Votre père en ces lieux m'avoit ravi le mien.

#### IPHIANASSE.

Oui; mais je n'eus point part à la perte du tien. (Elle fort.)



# SCÈNE VII.

# ORESTE, ÉLECTRE, PALAMEDE, ARCAS, GARDES.

ORESTE, à ses Gardes.

Suivez-la. Dieux! quels cris se sont encore entendree!
D'un trouble affreux mon cœur a peine à se désendree.
Palamede, venez rassurer mes esprits.
Que vous calmez l'horreur qui les avoit surpris!
Ami trop généreux, mon désenseur, mon père,
Ah! que votre présence en ce moment m'est chére!
Quel triste & sombre accueil! Seigneur, qu'ai-je donc faiit?
Vos yeux semblent sur moi ne s'ouvrir qu'à regret.
N'ai-je pas assez loin étendu la vengeance?

#### PALAMEDE.

On la porte fouvent bien plus loin qu'on ne pense. Oui, vous êtes vengé, les Dieux le sont aussi; Mais, si vous m'en croyez, éloignez-vous d'ici. Ce Palais n'offre plus qu'un spectacle suneste; Ces lieux souillés de sang sont peu dignes d'Oreste; Suivez-moi l'un & l'autre.

#### ORESTE.

Ah! que vous me troublezz!

Pourquoi nous éloigner? Palamede, parlez. Craint-on quelque transport de la part de la Reine?

#### PALAMEDE.

Non, vous n'avez plus rien à craindre de sa haîne. De son triste destin laissez le soin aux Dieux: Mais, pour quelques momens, abandonnez ces lieux; Venez.

#### ORESTE.

Non, non, ce soin cache trop de mystère; Je veux en être instruit; parlez, que sait ma mère?

#### PALAMEDE.

Eh bien! un coup affreux....

#### ORESTE.

Ah! Dieux! quel inhumain

A donc jusques sur elle osé porter la main? Qu'a donc sait Anténor chargé de la désendre? Et comment, & par qui s'est-il laissé surprendre? Ah! j'atteste les Dieux que mon juste courroux....

#### PALAMEDE.

Ne faites point, Seigneur, de serment contre vous.

#### ORESTE.

Qui, moi, j'aurois commis une action si noire! Oreste parricide! Ah! pourriez-vous le croire? De mille coups plutôt j'aurois percé mon sein. Juste Ciel! Et qui peut imputer à ma main...

#### PALAMEDE.

J'ai vu, Seigneur, jai vu; ce n'est point l'imposture Qui vous charge d'un coup dont frémit la Nature. De vos soins généreux plus irritée encor, Clytemnestre a trompé le sidèle Anténor; Et remplissant ces lieux & de cris & de larmes, S'est jettée à travers le péril & les armes. Au moment qu'à vos pieds son parricide époux Etoit près d'éprouver un trop juste courroux, Votre main redoutable alloit trancher sa vie: Dans ce fatal instant la Reine l'a saisse. Vous, sans considérer qui pouvoit retenir Une main que les Dieux armoient pour le punir, Vous avez d'un seul coup, qu'ils conduisoient peut-être, Fait couler tout le sang dont ils vous sirent naître.

#### ORESTE.

Sort, ne m'as-tu tiré de l'abîme des flots, Que pour me replonger dans ce gouffre de maux, Pour me faire attenter sur les jours de ma mère!

## SCÈNE VIII.

CLYTEMNESTRE, ORESTE, ÉLECTRE, PALAMEDE, ARCAS, ANTÉNOR, MÉLITE, GARDES.

ORESTE.

 $\mathbf{E}_{\text{\tiny LLE vient; quel objet! où fuirai-je?}}$ 

ÉLECTRE.

Ah, mon frère!

#### CLYTEMNESTRE.

Ton frère! quoi! je meurs de la main de mon fils!
Dieux justes! mes forfaits sont-ils assez punis?
Je ne te revois donc, fils digne des Atrides,
Que pour trouver la mort dans tes mains parricides?
Jouis de tes fureurs, vois couler tout ce sang,
Dont le Ciel irrité t'a formé dans mon flanc.
Monstre, que bien plutôt forma quelque Furie,
Puisse un destin pareil payer ta barbarie!
Frappe encor, je respire, & j'ai trop à souffrir

De voir qui je sis naître, & qui me fait mourir. Achève, épargne-moi le tourment qui m'accable.

ORESTE.

Ma mère!

## CLYTEMNESTRE.

Quoi! ce nom qui te rend si coupable,
Tu l'ôses prononcer! N'assecte rien, cruel;
La douleur que tu seins te rend plus criminel.
Triomphe, Agamemnon, jouïs de ta vengeance;
Ton sils ne dément pas ton nom, ni sa naissance.
Pour l'en voir digne, au gré de mes vœux & des tienens,
Je lui laisse un forsair qui passe tous les miens.



# SCÈNE IX ET DERNIÈRE.

# ORESTE, ÉLECTRE, PALAMEDE, ANTÉNOR, ARCAS, GARDES.

#### ORESTE.

Frappez, Dieux tout-puissans que ma fureur implore; Dieux vengeurs, s'il en est, puisque je vis encore, Frappez; mon crime affreux ne regarde que vous. Le Ciel n'a-t-il pour moi que des tourmens trop doux? Je vois ce qui retient un courroux légitime; Dieux, vous ne savez point comme on punit mon crime.

## ÉLECTRE.

Ah! mon frère, calmez cette aveugle fureur. N'ai-je donc pas affez de ma propre douleur? Voulez-vous me donner la mort, mon cher Oreste!

#### ORESTE.

Ah! ne prononcez plus ce nom que je déteste. Et toi, que fait frémir mon aspect odieux, Nature, tant de fois outragée en ces lieux, Je viens de te venger du meurtre de mon père; Mais qui me vengera du meurtre de ma mère? Ah! si pour m'en punir le Ciel est sans pouvoir,

Prêtons-lui les fureurs d'un juste désespoir.

O Dieux, que mes remords, s'il se peut, vous sléchissennt.

Que mon sang, que mes pleurs, s'il se peut, t'attendrissennt:

Ma mère; vois couler.....

( Il yeut se tuer. )

## PALAMEDE, le désarmant.

Ah, Seigneur!

#### ORESTE.

Laisse-moi.

Je ne veux rien, cruel, d'Électre, ni de toi : Votre cœur, affamé de sang & de victimes, M'a fait souiller ma main du plus affreux des crimes. . Mais quoi! quelle vapeur vient obscurcir les airs? Grâce au Ciel, on m'entrouvre un chemin aux Enfers:s; Descendons, les Enfers n'ont rien qui m'épouvante,, Suivons le noir fentier que le fort me présente; Cachons-nous dans l'horreur de l'éternelle nuit. Quelle triste clarté dans ce moment me luit? Qui ramène le jour dans ces retraites sombres? Que vois-je? mon aspect épouvante les Ombres! Que de gémissemens! que de cris douloureux! " Oreste "! Qui m'appelle en ce séjour affreux? Égisthe! Ah! c'en est trop, il faut qu'à ma colère... Que vois-je? dans ses mains la tête de ma mère! Quels regards! Où fuirai-je? Ah! monstre furieux, Quel spectacle ôses-tu présenter à mes yeux!

Je ne souffre que trop, monstre cruel; arrête,
A mes yeux effrayés dérobe cette tête.
Ah, ma mère! épargnez votre malheureux fils.
Ombre d'Agamemnon, sois sensible à mes cris;
J'implore ton secours, chère Ombre de mon père;
Viens désendre ton fils des fureurs de sa mère;
Prends pitié de l'état où tu me vois réduit.
Quoi! jusques dans tes bras la barbare me suit.
C'en est fait! je succombe à cet affreux supplice:
Du crime de ma main mon cœur n'est point complice;
J'éprouve cependant des tourmens infinis.
Dieux! les plus criminels seroient-ils plus punis?

Fin du Tome premier.



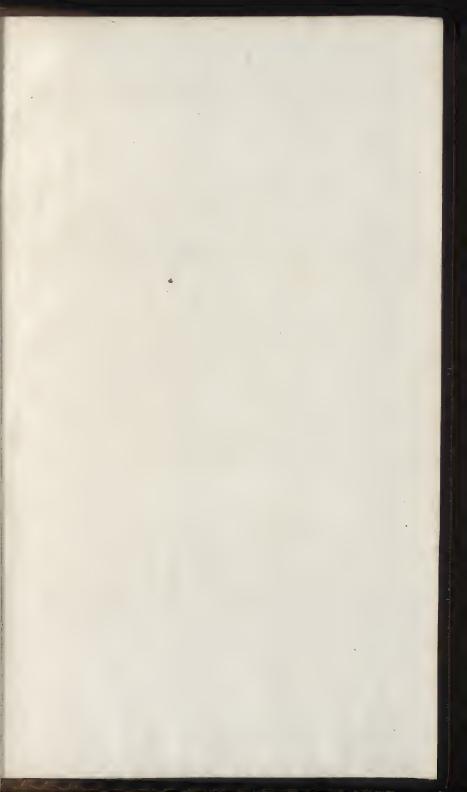







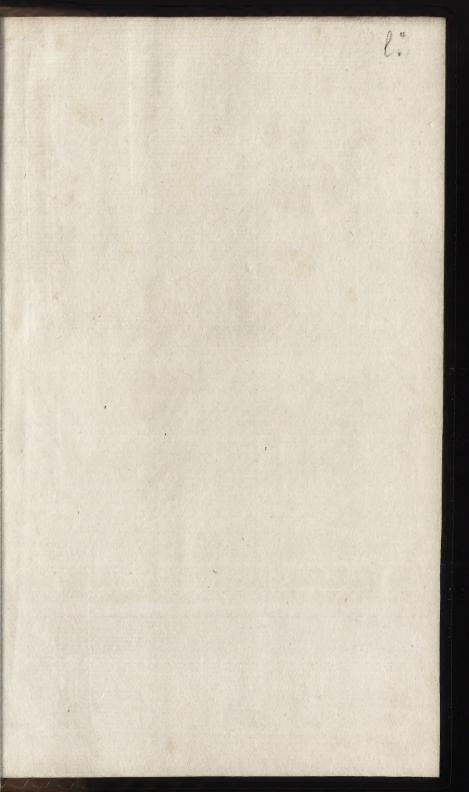

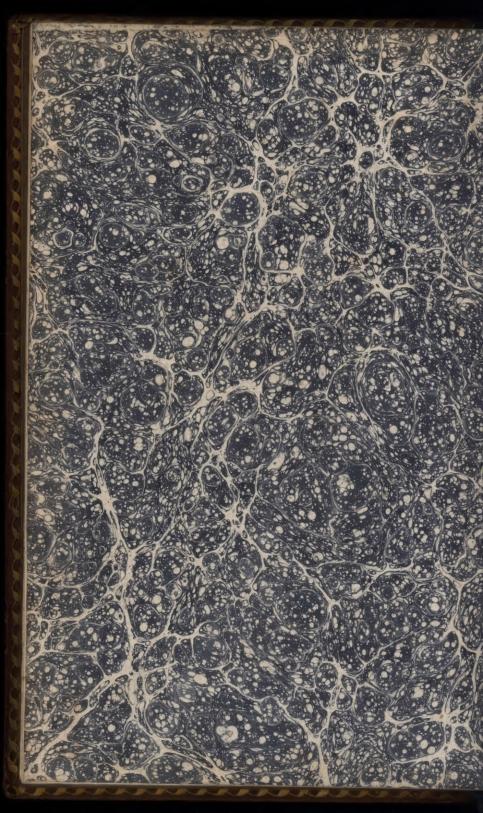

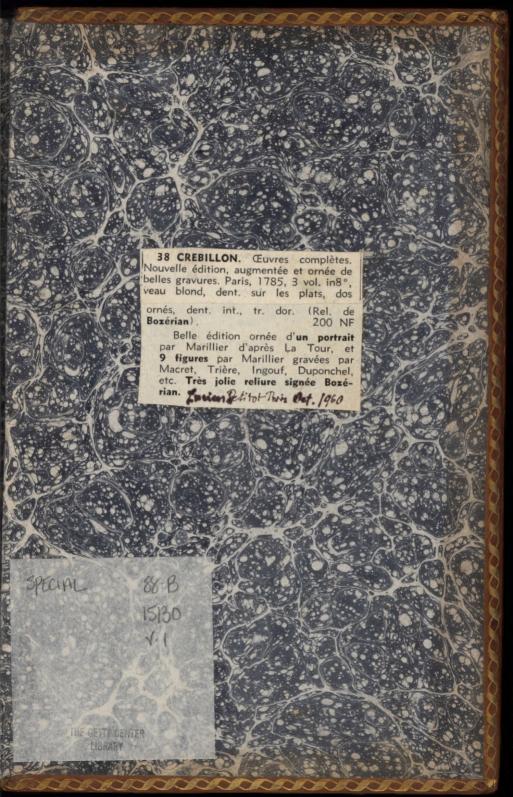

